

## THÉORIE GÉNÉRALE

DE

# ACCENTUATION LATINE

SULVIR DE RECHERCHES

SUR LES INSCRIPTIONS ACCENTUÉES

ET D'UN EXAMEN DES VUES DE M. BOPP

SUR L'HISTOIRE DE L'ACCENT

PAR

HENRI WEIL ET LOUIS BENLOEW

PROFESSEURS DE FACULTÉ.

PARIS

A. DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS, 7.

BERLIN

FERDINAND DÜMMLER ET Ce,

MDCCCLV

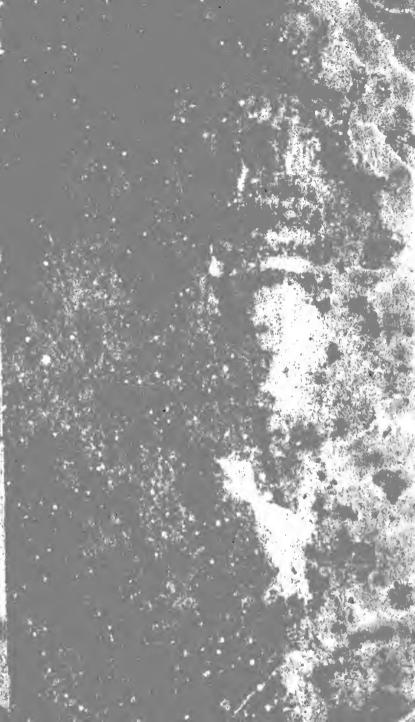

## THÉORIE GÉNÉRALE

DE

# L'ACCENTUATION LATINE

IVPOGRAPHIE HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7. BATIGNOLLES.
Boulevard exterieur de Paris.

## THÉORIE GÉNÉRALE

DF

# L'ACCENTUATION LATINE

SUIVIE DE RECHERCHES

#### SUR LES INSCRIPTIONS ACCENTUÉES

ET D'EN EXAMEN DES VUES DE M. BOPP

SUR L'HISTOIRE DE L'ACCENT

PAR

#### HENRI WEIL ET LOUIS BENLOEW

PROFESSEURS DE FACULTÉ.

#### PARIS

A. DURAND, LIBRAIRE, RUE DES GRÈS. 7.

#### BERLIN

FERDINAND DÜMMLER ET C°.
LIBRAIRES-ÉDITEURS.

MDCCCLV



### A MONSIEUR AUGUSTE BÖCKH

NOTRE VÉNÉRÉ MAÎTRE

ET LE MAÎTRE DE TOUS CEUX QUI ÉTUDIENT L'ANTIQUITÉ

### A MONSIEUR JOSEPH GUIGNIAUT

L'HISTORIEN DES AGES PRIMITIFS

LE SAVANT QUI UNIT LA SCIENCE FRANÇAISE A LA SCIENCE ALLEMANDE

### HOMMAGE

DE RESPECT ET DE RECONNAISSANCE.

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

### AVANT-PROPOS.

L'accentuation latine obéit à des lois simples et uniformes, qui ne souffrent qu'un petit nombre d'exceptions : elle offre à l'étude moins de problèmes, moins de faits curieux que l'accentuation grecque ou sanscrite. Elle a cependant son intérêt, le même que présentent en général la langue et la littérature latines. Rome relie l'antiquité au monde moderne; sa langue touche par ses origines à la langue primitive de la race indo-européenne, et par sa décadence à ses idiomes les plus récents; son accent a le même caractère intermédiaire entre l'antique et le moderne.

La quantité et l'accent, ces deux éléments du mot qui en marquent l'un l'étendue, l'autre l'unité, sont. pour ainsi dire, unis et opposés entre eux comme le corps et l'âme. D'abord c'est l'élément matériel, la quantité, qui l'emporte, qui préside à la formation et à l'accroissement des mots, qui domine dans la langue parlée, et qui impose sa règle à la versification. Plus tard, l'accent prend plus d'importance, se soumet la quantité, qu'il obscurcit et émousse, modifie, condense les mots, et devient à son tour la règle des vers.

La grammaire comparée s'attacha d'abord, et cela était presque inévitable, au côté matériel du langage, elle ne donna pas à l'accent toute l'importance qu'il mérite, ou bien elle le traita avec défaveur, ne vit dans les progrès de son influence que la corruption et la ruine des langues. Mais le triomphe de l'accent est un fait nécessaire, il est dans le cours naturel des choses, aussi bien que l'antique supériorité de la quantité. S'il enlève aux langues certaines beautés, certaines qualités, il leur en apporte d'autres; s'il cause la chute d'un idiome, il en fait naître de nouveaux. L'histoire de l'accent, si on parvenait à la connaître dans toute son étendue, serait l'histoire du langage humain dans ce qu'il a de plus délicat, de plus intime, dans son

principe vital même, nous osons dire que ce serait l'achèvement de la linguistique. Depuis quelques années
l'attention des académies, les études des savants se
portent de plus en plus vers ce grand sujet : on en a
traité quelques parties, les auteurs de ce livre ont essayé eux-mêmes, par des travaux antérieurs, de contribuer à ce mouvement. En étudiant aujourd'hui l'accentuation latine, ils ont pensé que, par la place même
qu'il occupe, le latin était particulièrement propre à
mettre dans tout son jour et le contraste entre les deux
àges des langues, tour à tour dominées par la quantité
et par l'accent, et la transition qui mène de l'un à
l'autre.

En changeant de rôle, en modifiant ses rapports avec la quantité, l'accent a dû se modifier lui-même, changer de son et de nature. C'est là un point trop généralement négligé et qu'il fallait éclaireir, sous peine de laisser toute la question dans la plus profonde obscurité. C'est ce que nous faisons dès le début. Nous exposons ensuite le système de l'accentuation latine à l'époque où la langue était arrivée à sa maturité, à sa

forme définitive. A l'aide de ces principes, nous cherchons à retrouver ce qu'avait été ce système avant cette époque, ce qu'il devint plus tard, à faire enfin l'histoire de l'accent latin. Les vieilles formes des mots latins, les changements qui s'v opérèrent successivement et qui peuvent se constater par l'écriture. d'autres, plus délicats, que révèle l'étude des poëtes. fournissaient les matériaux de cette histoire. Il fallait y joindre la comparaison du grec et du sanscrit, ainsi que des autres langues de la vieille Italie, qui ne sont plus tout à fait inconnues, grâce aux efforts de la science moderne. C'est ainsi que nous avons essayé de rattacher l'accent latin, d'un côté aux langues ainées qui précédèrent la langue latine, et d'un autre côté, à celles qui sortirent d'elle et prirent sa place.

Les inscriptions accentuées avaient avec notre sujet un rapport plus apparent que réel : les résultats auxquels nous sommes arrivés concernent plutôt l'orthographe que la prononciation latine. Ces inscriptions nous out cependant fourni quelques indications sur la quantité des voyelles dans les syllabes longues par position.

Notre travail était terminé quand parnt le livre de M. Bopp sur le système d'accentuation de la langue grecque et de la langue sanscrite. Nous ne pouvious nous dispenser d'examiner les vues de cet illustre savant, ne fût-ce que pour nous justifier de ne pas renoncer aux nôtres.

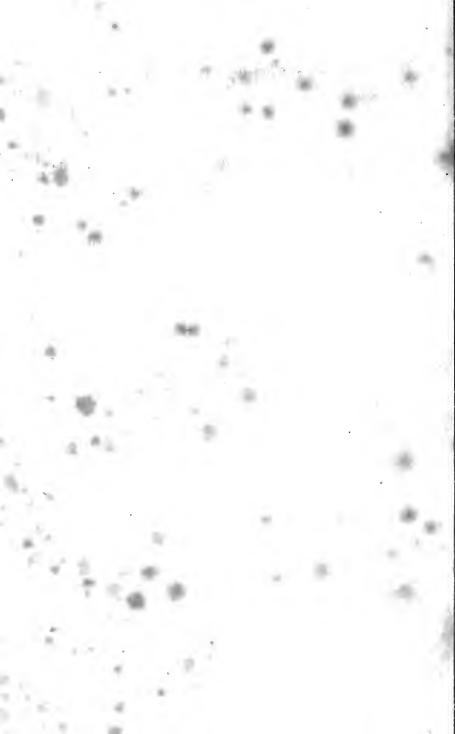

## THÉORIE GÉNÉRALE

DE

# L'ACCENTUATION LATINE

#### CHAPITRE I.

DU SON ET DE LA NATURE DE L'ACCENT LATIN.

Les mots se composent de syllabes, les syllabes de consonnes et de voyelles. Les syllabes sont plus longues ou plus brèves, selon que la prononciation des consonnes et des voyelles qui les forment exige plus ou moins de temps, et c'est là ce qui constitue la quantité prosodique. Dans les langues anciennes, le contraste des longues et des brèves était si sensible que les poëtes en firent la base de leur versification, et si net que les métriciens pouvaient prendre la durée de la brève pour unité de mesure, et poser en principe que toutes les syllabes étaient ou d'un temps ou de deux temps, et qu'il n'y en avait pas d'autres.

Mais les syllabes ne différaient pas seulement par la durée: le son ou l'accent mettait entre elles une autre différence. La voix s'élevait et s'abaissait tour à tour, de manière à ce qu'une syllabe, dans chaque mot, fût prononcée d'un son plus aigu que les autres. Si la quantité n'était autre chose que l'étendne des étéments du mot, signe complexe de nos idées, l'accent marquait, au contraire, l'unité du mot et de l'idée qu'il représente. Dans ágrum cólens, il y a deux mots, deux idées et deux accents aigus : dans agricola, il n'y a plus qu'une seule idée, un mot et un aigu. La syllabe aiguë gri se distinguait des autres qui se prononçaient avec un son plus grave, elle les dominait en quelque sorte par cette intonation plus élevée; et c'est grâce à cette subordination que, malgré la pluralité des syllabes, l'unité de l'idée se peignait sensiblement dans le son du mot, et frappait l'oreille et l'esprit de l'auditeur.

En effet, l'unité d'un être multiple, d'un objet complexe, ne s'établit point par la simple juxtaposition des parties; il faut que la subordination réunisse toutes les parties autour d'un centre commun. Cette subordination peut être plus ou moins matérielle, plus ou moins accusée; mais elle est nécessaire à l'unité d'un édifice, d'une machine, d'un être animé, d'une nation, et elle l'est encore à l'unité de ces images de nos idées, les mots de la langue.

Il n'y avait donc dans le même mot qu'un seul aecent aigu, et il y en avait un dans chaque mot <sup>1</sup>. Les anciens insistent sur ce point, et ils appellent l'aigu, qui ne porte que sur une seule syllabe, l'accent du mot (χύριος τόνος), le grave, qui s'étend sur toutes les autres, l'accent des syllabes (τυλλαβικός τόνος)<sup>2</sup>. Et, comme l'intonation est une chose d'un ordre plus délicat,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Est autem in omni voce utique acuta, sed nunquam plus una. Quint. Inst. orat., 1, v, 51. Cf. Cic. Orat. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Chœroboscus, ap. Bekk. Anecd., p. 1109 sq. Cf. p. 688 et passim.

moins matériel que les voyelles et les consonnes, comme elle n'ajoute rien à l'étendue du mot, qui est tout entière dans ces éléments plus palpables, et que, cependant, elle le domine et l'anime en quelque sorte, ils ont dit avec justesse que l'accent est l'âme du mot: Accentus est velut anima vocis 1.

Ce que les syllabes sont au mot, les mots eux-mêmes lesont à la phrase, et l'accent oratoire marque l'unité de la pensée, comme l'accent tonique marque celle de l'idée. Mais l'accent oratoire est en dehors de notre sujet.

Ce que nous venons de dire de l'accent tonique de la langue latine est également vrai pour les langues modernes et probablement pour toutes les langues. Il y a, toutefois, une restriction à faire : on a toujours marqué l'unité du mot en mettant une de ses syllabes en évidence, et, pour ainsi dire, en relief. Mais la manière de mettre cette syllabe en évidence n'a pas été la même toujours et partout. Ceux qui ont parlé de l'accent tonique des langues modernes sans répéter servi-

<sup>&#</sup>x27; Diomedes, I. II, p. 425, Putsche. - L'importance de l'accent est moins bien exprimée par une théorie qui s'efforçait de retrouver dans le mot, qui est un son et par conséquent un corps, les trois dimensions dont les corps sont doués. L'accent v jouait le rôle de la hauteur; les autres dimensions, qui sont en quelque sorte plus grossières, se distribuaient ainsi : la longueur était représentée par les voyelles et les consonnes, qui font la longueur ou la brièveté des syllabes; la largeur ou l'épaisseur par l'aspiration, les esprits doux et rude, lisse et épais, comme disajent les anciens (ψιλή et δασεία). Ce n'est là qu'une vaine subtilité, un jeu d'esprit assez puéril, éclos du cerveau de quelque grammairien philosophe de la Grèce. Priscien le répète deux fois (p. 558. 1285, Putsche), Servius (de Accentibus, § 8, Anal. Vindob.) l'a aussi, et il l'a probablement pris dans Varron. Il ne cite pas, il est vrai, son autorité; mais un passage (§ 29) de la seconde partie de son traité, qui est presque entièrement tirée de Varron, nous le fait supposer. Le plus docte des Romains aimait les subtilités de ce genre : il en emprunta plus d'une aux philosophes érudits de la Grèce.

lement les termes employés par les anciens, ont défini la syllabe accentuée une syllabe forte, une syllabe d'appui. Et c'est là, en effet, le caractère général de l'accent moderne, quelle que soit d'ailleurs la différence des organes et des habitudes qui le fait varier de nation à nation. Il est peu marqué en français, plus fort en allemand, en anglais plus énergique encore, un peu chantant en italien; mais la syllabe accentuée est partout une syllabe d'appui. Ce qui le prouve, c'est que les compositeurs qui mettent en musique des paroles françaises, italiennes ou autres, sont obligés, sous peine de blesser l'oreille, de faire tomber les syllabes accentuées des mots sous les temps forts des mesures.

Les anciens déclarent, au contraire, qu'en grec et en latin, la syllabe accentuée était une syllabe plus aiguë, se prononçait avec une note musicale plus élevée. Voilà une différence essentielle entre la prononciation des anciens et celle des modernes <sup>1</sup>. Le mélange de syllabes plus fortes et plus faibles constitue l'accentuation mo-

<sup>1</sup> Cette différence a déjà été signalée par Benloew, de l'Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 40, 260, 295. - Elle explique comment l'idée qu'on se faisait de l'accent français était longtemps obseure et confuse. Cet accent est si peu sensible, que la plupart des grammairiens n'en parlent pas même; et ceux qui en parlent ont l'air de se contredire, tout en disant la même chose. Au dernier siècle, Condillac, Dumarsais, etc., prenaient le mot accent dans le sens antique d'une intonation plus aiguë ou plus grave. Marmontel l'entendait ainsi, et voilà pourquoi il assure que la langue française n'a point d'accent fixe; mais il suit et il dit que le caractère de notre langue est d'appuyer sur la pénultième ou sur la dernière syllabe des mots (V. Elem. de littér., aux art. Accent et Vers). M. Quicherat donne à ce dernier fait le nom d'accentuation; et il assure avec raison que la langue française a un accent fixe (Traité de versification franç., p. 42 et 155). Ils disent la même chose, ils s'expriment différemment; une syllabe accentuée est pour l'un une syllabe aigné, et pour l'autre une syllabe forte, une syllabe d'appui.

derne, le mélange de syllabes plus aiguës et plus graves constitue l'accentuation antique. Nous insistons sur ce point, sans lequel on ne peut expliquer le système de l'accentuation latine, ni bien comprendre les principes de la versification ancienne.

Il est vrai qu'il y a un certain rapport entre l'acuité et la force des sons. Un son aigu semble plus fort qu'un son grave, parce qu'il est plus distinct, et une prononciation plus forte semble entrainer naturellement un son plus aigu. Nous disons élever la voix pour désigner les deux choses : cette expression marque tantôt un son plus fort, tantôt un son plus aigu, plus élevé dans le sens musical de ce terme. Aussi une certaine modulation se mêle-t-elle certainement à l'accent tonique des modernes; et celui des anciens n'était probablement pas sans certaines nuances de force et de faiblesse. Mais l'intensité et l'acuïté des sons ne laissent cependant pas d'être des choses parfaitement distinctes; il n'est pas besoin de recourir à la physique pour le démontrer, l'oreille les distingue assez. L'intensité caractérise l'accent moderne, l'acuïté l'accent antique. Ne nous embarrassons pas dès l'abord des nuances, qui ne serviraient qu'à embrouiller la question. La suite de nos recherches nous y ramènera; ici il ne peut s'agir que de saisir nettement les différences essentielles, et d'établir par les témoignages des anciens la nature éminemment musicale de l'accent latin.

L'accentuation est l'image de la musique. Ce mot de Varron est confirmé et expliqué par les termes techniques et les définitions de tous les auteurs grecs et latins

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Varro, ap. Serv., de Accentibus, § 25, passage que nous donnons plus bas.

qui ont traité de l'accent. La quantité des syllabes, disait Aristophane de Byzance, répond aux mesures, les accents répondent aux sons de la musique 1. Accentus, traduction littérale de προσφδία2, veut dire un chant qui accompagne la prononciation des syllabes; mais, par suite de la confusion si fréquente du signe avec la chose signifiée, ces termes furent étendus à tous les signes accessoires de l'écriture : les granunairiens 3 comprennent parmi les accents l'apostrophe, les esprits, la diastole, les signes de quantité, etc. Ce dernier sens, celui de quantité, finit par s'attacher plus particulièrement au mot grec prosodia. Les termes tenores, toni, τόνοι, τάσεις 4, conservèrent mieux leur sens véritable : ils s'appliquent toujours aux accents proprement dits. Ces termes sont, en effet, plus expressifs que le mot un peu vague de prosodia : ils désignaient d'abord les différentes tensions de la lyre, et les sons plus aigus on plus graves qui en résultent : la nature de l'accent antique s'y trouve indiquée de la manière la plus précise.

Les noms des deux accents principaux, gravis, et acutus, βαρεία et δξεία, également empruntés à la musi-

<sup>1</sup> Καὶ τους μέν χρόνους τοῖς φυθμοῖς εἴκασε (ὁ Αριστοφάνης), τοὺς δὲ τόνους τοῖς τόνοις τῆς μουσικῆς (Arcadius, p. 187. Barker).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mot se trouve chez Aristote dans le sens d'accent tonique (Poet., c. xxv. El. Soph., c. iv, p. 166, b. Bekk.). Accentus dictus est ab accinendo, quod sit quasi quidam cujusque syllabæ cantus: apud Græcos ideo προσφία dicitur, quod προσφίδεται ταῖς συλλαθαῖς (Diom., l. II, p. 425).

<sup>3</sup> Arcadius, Priscien, et tous les grammairiens grees et latins.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> Aulu-Gelle (XIII, 6) cite encore les noms: notæ vocum, moderamenta (modulamenta?) accentiunculæ, voculationes. Diomède (I. II, p. 425) y ajoute celui d'acumina. Les termes fastigia (Diom., ib. Auson., epist. 19), cacumina (Mart. Cap., p. 85, Grot.), apices (Quintil., t, v, 25), se rapportent aux signes.

que, ne sont pas moins expressifs. Un auteur se servit des mots ἀνειμένη et ἐπιτεταμένη, relâché et tendu, qui rappellent encore plus nettement les cordes de la lyre<sup>1</sup>. On trouve aussi accentus superior et inferior, sonus summus et imus <sup>2</sup>. Varron, qui emploie ces expressions de concurrence avec acutus et gravis, ne laisse aucun doute sur le sens qu'il faut y attacher. Pour les anciens comme pour nous, élévation et acuïté des sons étaient synonymes; ils disaient que la voix monte du grave à l'aigu, et qu'elle descend de l'aigu au grave. La forme même des signes exprimait symboliquement cette manière de voir : « L'accent aigu, disent-ils, <sup>5</sup> monte de

¹ Glaucus de Samos. V. Varro, apud Servium, de Accentibus, § 22, dans les Analecta grammatica, éd. Jos. ab Eichenfeld et Steph. Endlicher. Vindob. 4857.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Varro, ap. Servium, ib., § 22. Nigidius, ap. A. Gellium, XIII, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Varro, ap. Serv., ib., § 27: Acutæ nota est virgula a sinistra parte dextrorsum sublime fastigiata; gravis autem notatur simili virgula in eadem parte depressa fastigio; quæ notæ demonstrant omnem acutam vocem sursum esse et gravem deorsum. Arcad., p. 187. Barker: Καὶ σημεῖα έθετο (ὁ Αριστοφάνης) ἐφὶ ἐκάστω καὶ ἐνόματα..... Τῶι δὲ τόνων τὴν μὲν ἄνω τείνουσαν καὶ εὐθεῖαν καὶ εἰς ἐξὸ ἀπολήγουσαν (γραμμήν), οἰκεῖαν (l. ἐοικοῖαν) τοῖς βέλεσι τοῖς ἐφιεμένοις, ἔξεῖαν ἐπονομάσας, τὴν δὲ ἐναντίαν ταύτη βαρεῖαν. Prisc., p. 1287. Putsche: Quid est acutus accentus? Nota per obliquum ascendens a sinistra in dextram partem.

Rien n'est plus naturel que de regarder la suite des sons du plus grave au plus aigu comme une série ascendante. Il n'était cependant pas inutile de faire remarquer que les anciens partageaient sur ce point notre manière de voir. C'est que les noms grecs des sons de la gamme, bain, qui désigne le plus bas, et vin, qui désigne le plus haut, pourraient faire croire le contraire. Mais ces noms, qui s'appliquaient d'abord aux cordes de la lyre, s'expliquent par la disposition de cet instrument. D'ailleurs, les anciens s'expriment absolument comme nous. Dans le tableau des modes, l'hyperlydien, qui avait la gamme la plus aigue, se marquait au-dessons de tous les autres (Varro, l.l.). Quant aux Latins, le passage de Varron que nous venons de citer est concluant. Ajoutons Quintilien, XI, III, 42: Vox, ut nervi, quo remissior, hoc gravior

gauche à droite, et se termine en pointe aiguë; l'accent grave descend, au contraire, de la gauche à la droite : ce qui indique que tout son aigu tend en haut, et tout son grave en bas. » On voit que la figure de l'aigu (') différait un peu de celle que nous employons (').

Il est évident que la valeur musicale de l'aigu et du grave n'avait rien d'absolu; elle devait se modifier, se transposer, pour ainsi dire, suivant l'organe de chaque individu. Mais on peut demander quel était l'intervalle du grave à l'aigu. J'imagine que les anciens même auraient été un peu embarrassés pour faire à cette question une réponse précise; les faits de prononciation sont d'une nature très-délicate, il est vrai que Denys d'Halicarnasse 1 semble dire que l'intervalle entre le grave et l'aigu était à peu près d'une quinte. Mais ce témoignage relatif à l'accent grec ne prouve rien pour l'accent latin. Le son de l'accent latin était certainement semblable à celui de l'accent grec : les Romains se servent des mêmes termes, des mêmes définitions, des mêmes signes que leurs voisins; cependant, ce son n'était pas le même dans les deux langues. Ce qu'il y a de plus délicat dans la prononciation varie toujours de peuple à peuple, et nous pourrions supposer une différence, quand même elle ne serait pas attestée. En effet, suivant Quintilien, l'accentuation latine avait une certaine inflexibilité et une uniformité qui la rendaient moins harmonieuse que celle des Grees. Sed accentus quoque, quum rigore quodam, tum similitudine ipsa, minus suaves habemus quam

et plenior : quo tensior, hoc tenuis et acuta magis est. Sic ima vim non habet, summa rumpi periclitatur.

Dionys. Halic., de Compositione verborum, c. x1.

Græci 1. Nous comprenons parfaitement qu'elle dut avoir moins de variété, parce que l'aigu portait toujours sur la pénultième ou l'antépénultième, sans jamais pouvoir affecter la finale. Il est difficile de se faire une idée exacte de ce qu'il pouvait y avoir de moins souple, de moins flexible dans le son même de l'accent des Romains. L'expression de Quintilien est vague; et cependant, rapprochée de certains faits relatifs à l'histoire de la prosodie latine, et dont il sera question dans la suite, elle prend à nos veux un sens plus précis : nous croyons y trouver un indice que les Latins appuyaient quelque peu sur la syllabe aiguë, et que déjà leur accent s'acheminait vers l'accent moderne. Mais ce n'est la encore qu'une tendance qu'il ne faut pas exagérer, et qui ne nous empêche pas d'insister sur la distance qui séparait l'accentuation des Romains de celle des modernes. L'accent latin était essentiellement musical, consistait en des notes plus aiguës et plus graves. Nous l'avons démontré par des autorités nombreuses, et ce qui nous reste à dire le fera encore mieux comprendre.

La voix humaine est naturellement disposée à donner peu de durée aux sons aigus. Nous avons déjà vu que les anciens la concentraient sur une seule syllabe, ou, pour parler plus exactement, sur une seule voyelle dans chaque mot; car il est évident que l'accent ne peut affecter que les voyelles. Il faut ajouter qu'ils n'accordaient au son aigu que la durée d'un temps simple. Acuta tenuior est quam gravis et brevis adeo, ut non longius quam per unam syllabam, quin immo per unum tempus protrahatur<sup>2</sup>. Une voyelle était-elle lou-

1 Quintil., XII, x, 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il faut eiter en entier ce passage important de Varron, ap. Servium,

gue ou de deux temps, l'aigu ne portait pas sur sa durée tout entière, mais seulement sur l'un des deux temps qui la composaient. La voix ne se maintenait pas à la même élévation, au même degré d'acuité en proférant une voyelle longue, affectée de l'accent tonique. Ou l'aigu portait sur le premier temps de la longue, et alors la voix redescendait de l'aigu au grave; ou il portait sur le second temps, et alors elle montait du grave à l'aigu. On prononçait l'a de clarus en descendant de l'aigu au grave, et de clari en montant du grave à l'aigu. Les grammairiens inventèrent un signe pour le premier de ces accents composés : ils marquèrent clârus de l'accent circonflexe, qui est la réunion en une même figure de l'aigu et du grave. Ils n'en inventèrent point pour le second; ils se contentèrent de marquer clári d'un aigu, au lieu d'écrire clari. En effet, un signe particulier pour l'un des deux cas les distinguait suffisamment.

On a révoqué en doute la nature composée de l'ac-

<sup>1.1 , § 22,</sup> sq. : Acuta exilior et brevior et omni modo minor est quam gravis, ut est facile ex musica cognoscere, cujus imago prosodia. En effet, ajoute-t-il, un son aigu passe vite, un son grave reste plus longtemps dans l'oreille. Les cordes d'une lyre rendent un son d'autant plus aigu qu'elles sont plus minces et raccourcies par une plus forte tension. Une flûte est d'autant plus aiguë qu'elle est plus étroite et plus courte. Ensuite il revient à l'accent : Sic in legentium loquentiumque voce, ubi sunt prosodiæ velut quædam istamina, acuta tenuior est quam gravis et brevis adeo, ut non longius quam per unam syllabam, quin immo per unum tempus protrahatur, cum gravis, quo uberior et tardior est, diutius in verbo moretur, et junctim quamvis in multis syllabis residat. Les éditeurs commencent un nouveau paragraphe après istamina. Il était facile de corriger cette erreur; il est plus difficile de deviner ce qui se cache sous ce mot altéré. Serait-ce stamina? La correction est facile et se justifie par une faute familière aux copistes italiens : nous la proposerions sans hésitation, si stamina était le mot propre pour désigner les cordes d'une lyre,

cent circonflexe 1; mais les anciens l'attestent unanimement et de la manière la plus formelle. Flexa prosodia, dit Varron', quod duplex est et ex acuta gravique ficta, notam habet nomini potestatique respondentem... priorem acutam et posteriorem gravem sibi inesse significat. Quintilien ne connaît pas d'autre théorie. Après avoir établi en principe que chaque mot a nécessairement une syllabe aiguë, et qu'il n'en a jamais plus d'une, il ajoute qu'il ne peut y avoir dans le même mot un circonflexe et un aigu, parce que la syllabe circonflexe est aussi aiguë. Præterea, nunquam in eadem (vocé est syllaba) flexa et (syllaba) acuta : quoniam eadem flexa et acuta 5. Il indique que le circonflexe contient l'aigu. Après ces autorités, il est inutile de citer Priscien et les autres grammairiens, qui disent la même chose moins bien. Avant Varron, les savants d'Alexandrie, Eratosthène, Ammonius, le successeur d'Aristarque, Athénodore, Tyrannion, avaient partagé la même manière de voir 4; Denys d'Olympe avait appelé le circonflexe 8/20005 ; Hermocrate d'Iasos σύμπλεκτος; Epicharme de Syracuse, κεκλασμένη 6. Aristophane de Byzance l'avait désigné d'une manière plus expressive, en le nommant δξυβαρεία, et en figurant ce nom dans le signe qu'il inventa 7. Il va sans dire que les grammairiens postérieurs, Arcadius, l'abrévia-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Egger et Galusky, Méthode pour étudier l'accentuation grecque, p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Varro, ap. Servium, l.l., § 27.

<sup>3</sup> Quintilien, 1, v, 51.

<sup>4</sup> Varro, ap. Servium, l.l., \$\\$ 22, 24, 48, 49.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., § 24. — C'est δίτουον qu'il faut écrire, et non pas ἄτουον, comme ont fait les éditeurs. Le manuscrit porte : aponon. La confusion s'explique par l'écriture grecque : AHONON est voisin de ΔΙΤΟΝΟΝ.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Arcadius, p. 187, sq. Barker.

teur d'Hérodien, Porphyre, Chœroboscus et les autres ne font que répéter la théorie des maîtres.

Il est moins souvent question de l'autre accent composé, celui qui commence par le grave et se termine par l'aigu. C'est qu'il n'avait pas reçu de signe particulier, et que, s'élevant du grave à l'aigu sans redescendre, il se confondait en effet plus facilement avec ce dernier. Mais si les faiseurs de manuels le passaient sous silence, les théoriciens savants ne laissaient pas d'en parler. D'après le principe établi par Varron', que l'aigu ne porte que sur la durée d'un temps simple, toutes les syllabes que nous marquons d'un aigu devaient avoir en réalité un double accent, passer du grave à l'aigu. Et c'est là, en effet, ce qu'il enseignait, d'accord avec Tyrannion, Théodore et Glaucus de Samos. Ce dernier avait même désigné cet accent d'un nom particulier, l'anticirconflexe; il n'appelait aigu (ἐπιτεταμένη) que l'accent aigu des voyelles brèves; les longues avaient, selon lui, ou le circonflexe (κεκλασμένη), ou l'anticirconflexe (ἀντανακλαζομένη) 2. La justesse de cette vue se démontre par tout le système de l'accen-

¹ Varro, ap. Servium, § 26, cité plus haut.

² Ibid., § 22. — Outre le grave, l'aigu, le circonflexe et l'anticirconflexe, Glaucus avait distingué la προσφδία μέση, dont nous parlerons tout à l'heure, et un sixième accent dont je n'ose déterminer ni le nom ni la nature. Les éditeurs ont imprimé νήτη, suivant une conjecture peu probable de Wase. Mais le manuscrit n'offre que deux lettres, h.c. Comme it avait restreint l'aign proprement dit aux syllabes brèves, aurait-il aussi donné un nom particulier aux syllabes longues qui se prononçaient avec le grave? On pourrait deviner όμαλή, ou τση. — Avant la publication du traité de Servius, la théorie de ce que nous appelous l'anticirconflexe avait été exposée avec une justesse parfaite par M. Bœckh, de Metris Pindari, l. II, c. viu; nous espérons avoir l'approbation de notre illustre maître, si nous distinguons, plus qu'il ne semble le faire dans cet ouvrage, entre l'accent aigu et le temps fort (ictus).

tuation grecque et latine, et d'une manière encore plus frappante, par la transformation de certains mots grecs. Dans les crases, un aigu et un grave forment, en se réunissant, un circonflexe (>605, >005); un grave et un aigu forment, au contraire, un aigu (ôx15, ô45), ou plutôt, suivant la terminologie de Glaucus, un anticirconflexe (ô45).

Nous avons examiné d'abord l'aigu et le grave, ensuite les combinaisons de l'aigu et du grave, il nous reste à parler des sons intermédiaires entre ces deux accents. Ceux qui écontaient attentivement remarquaient que toutes les syllabes qu'on appelle graves ne l'étaient pas au même degré; que la voix ne passait pas brusquement et sans transition de l'aigu au grave ni du grave à l'aigu. On ne va pas d'un extrême à l'autre sans passer par le terme moyen : les philosophes faisaient observer que cette vérité générale devait aussi s'appliquer et s'appliquait en effet à la musique du langage; ils y admettaient des notes intermédiaires, un accent moyen. La théorie de l'accent moyen fut exposée du temps de Cicéron par Tyrannion l'aîné, grammairien grec dont on vantait la prononciation pure et élégante, dans un traité qui excita l'admiration d'Atticus et la curiosité de son ami<sup>2</sup>. Varron s'empara de cette théorie, et retrouva dans la prononciation latine cet accent moven qu'il définissait « le passage de l'aigu au grave et du grave à l'aigu»; limes per quem dua supradicta ultro citroque com-

ή ὁ όξεῖα καὶ ἡ βαρεῖα εἰς περισπωμένην συνέρχονται, οἶον εὐηενέος εὐηενοῦ:. Εκ τοῦ έναντίου δὲ ἡ βαρεῖα καὶ ἡ όξεῖα εἰς όξεῖαν συναιριῦνται (ἐὰν μὴ τονκόν κολύση παράγγελμα), οἶον ζωός ζώς, ἐσταώς ἐστώς. Chærobosus, ap. Bekk., Anecd., p. 708, et toutes les grammaires greeques.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Varro, ap. Servium, l.l., § 20. Cic., ad Alticum, XII, 6.

meant, ou bien, le point où ces deux accents se rencontrent, compitum utriusque<sup>1</sup>.

Il admettait donc l'accent moyen toutes les fois que le grave et l'aigu se suivent. Dans les syllabes longues à double accent, soit que la voix descendit de l'aigu au grave (ce qui constitue le circonflexe), soit qu'elle montât du grave à l'aigu (ce qui constitue l'anticirconflexe), il lui semblait que la transition ne pouvait se faire sans passer par l'accent intermédiaire. Dans le cas où les deux accents affectent des syllabes différentes, il dut nécessairement admettre le même accent de transition. Tel était aussi l'avis du grammairien Nigidius Figulus, contemporain de Varron et ami de Cicéron. Aulu-Gelle cite son opinion sur l'accentuation de Valeri, vocatif de Valerius. Il voulait qu'on prononçat la première syllabe aiguë, et que, sur les deux antres, on descendit par degrés vers le grave. Summo tono est prima, deinde gradatim descendunt<sup>3</sup>. C'est l'application de la théorie de l'accent moven à un cas particulier.

D'ailleurs, ni Tyrannion ni Varron ne s'étaient les premiers avisés de l'accent moyen : les auteurs les plus accrédités sur la matière en avaient depuis longtemps reconnu l'existence. Varron citait à l'appui de sa théorie Glaucus de Samos, Hermocrate d'Iasos et les péripatéticiens Théophraste et Athénodore 4.

On ne s'étonne pas que les philosophes de cette école aient insisté sur l'accent moyen : cela était conforme

<sup>&#</sup>x27; Varro, ib., \$3 21, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Varro in utraque parte (utramque partem?) moveri arbitratur, neque hic (id?) facile fieri sine media... quod illa propius utramque est quam illa superior et inferior inter se. Serv., l.l., § 22.

<sup>3</sup> A. Gellius, XIII, 25.

<sup>·</sup> Servius, l.l., § 21.

aux principes généraux de leur doctrine. Ajoutons que le maître le leur avait déjà signalé. En énumérant les éléments de l'accent tonique, Aristote met, à côté du grave et de l'aigu, le moyen, τό μέσον¹. C'est à tort qu'on a rapporté ce dernier terme à l'accent circonflexe : il indique certainement l'accent intermédiaire de Varron. La théorie de Théophraste ne dut pas différer de celle d'Aristote. Mais on demandera peut-être comment il se fait qu'Aristote oublie l'accent circonflexe. C'est qu'il parle en philosophe; il se borne à l'indication des éléments : le circonflexe n'est que la réunion de deux autres accents, l'aigu et le grave; il ne pouvait figurer parmi les éléments. Athénodore, de l'école d'Aristote, ne le considérait pas non plus comme un accent particulier, et par la même raison².

Après avoir analysé chaque accent en particulier, considérons l'ensemble du mot accentué. L'accentuation antique était essentiellement musicale; elle consistait dans le contraste de sons plus graves et de sons plus aigus : en prononçant un mot de plusieurs syllabes, la voix parcourait une gamme d'accents. Le plus élevé s'appelait l'aigu. On donnait à tous les autres, indifféremment, le nom de graves. En effet, ce nom convenait à tous, par rapport à l'aigu; mais en les comparant entre eux, une oreille exercée remarquait qu'ils n'étaient point pareils, que les uns étaient plus

<sup>&#</sup>x27;Aristot., Poet., e, xx: Ετι δὶ (διαγέρει) ἔξύτατι, καὶ βαρύτατι, καὶ τῷ μέσφ. Le passage de la Rhétorique, III, i, ne se rapporte pas à l'accent tonique, mais à l'accent pathétique.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Varro, ap. Serv., § 18. Flexam autem... nihil aliud esse (putavit Athenodorus) quam has duas in una syllaba.—Porphyre (περὶ προσφόλας. Villoison, Anecdota, II, p. 109) est le seul anteur qui applique le terme de μεσότης au circonflexe, erreur d'autant plus évidente, qu'à la même page il définit très-exactement la nature du circonflexe.

graves que les autres. Voilà ce qui fit distinguer l'accent moyen. La voix montait du commencement du mot jusqu'à la syllabe aiguë; de cette syllabe à la fin du mot elle redescendait. Dans pudicitia, la syllabe ci était aiguë; les deux syllabes qui la précèdent se prononcaient probablement avec une accentuation ascendante, les deux qui la suivent se prononçaient certainement avec une accentuation descendante 1: di et ti avaient donc l'accent moyen. La syllabe aiguë était, par rapport à l'accentuation, le point culminant du mot, et l'accent aigu l'accent par excellence. Il pouvait porter sur une voyelle longue; mais dans ce dernier cas, il ne se soutenait pas durant tout le temps que demandait la prononciation de la vovelle. Affectait-il la première partie de ce temps, on disait que la vovelle était circonslexe. On ne désignait pas par un nom particulier le cas contraire, et on appelait aiguë la voyelle longue dont la seconde partie était affectée de l'accent aigu.

¹ Priscien donne au mouvement ascendant le nom d'arsis, et au mouvement descendant celui de thesis. De Accentibus, p. 1289, Putsche. Sed ipsa vox quæ per dictiones formatur (l'ensemble de sons qu'on profère toutes les fois qu'on prononce un mot), donec accentus perficiatur, in arsin deputatur, quæ autem post accentum sequitur, in thesin. Les mots arsis et thesis feront l'objet d'une note du chap. 17. En faisant abstraction de ce passage de Priscien, il faut avouer que l'accent moyen de la syllabe qui suit l'aigu est mieux attesté que l'accent moyen de celle qui le précède. Cependant, les expressions dont se sert Varron semblent indiquer l'un et l'autre. Limes per quem duæ supradictæ ultro citroque commeant (Serv., § 24). Quod enim fluit (1. fuit) deorsum, prius in medium succendere (1. suscendere, mot qui manque dans les lexiques) quam evolet sursum; et quod sursum est, ante eo devenire (1. eodem venire), quam deorsum: quare utriusque compitum medium esse (§ 21).

#### CHAPITRE II.

RÈGLES GÉNÉRALES DE L'ACCENTUATION LATINE.

Il convient de diviser les règles de l'accentuation latine en règles générales et règles particulières. Les règles générales sont simples et certaines : les témoignages unanimes de Quintilien, de Diomède, de Priscien et des autres grammairiens les mettent au-dessus detoute contestation. Malheureusement, on ne peut en dire autant des règles particulières. En exposant ces règles, nous suivrons la terminologie usuelle. Il sera toujours sous-entendu que les voyelles longues, marquées d'un aigu, devraient avoir l'anticirconflexe, et que, de plusieurs syllabes graves, les plus voisines de la syllabe aiguë se prononçaient avec un accent moyen. Voici d'abord l'énumération des règles générales.

Les monosyllabes ont l'aigu ou le circonflexe, selon que leur voyelle est brève ou longue. Les mots quis, cór, fél, ós (l'os); árs, fáx, dúx, ést (il est), ont l'aigu: les quatre premiers sont brefs, les autres ne sont longs que par position. Les mots nôn, sôl, jûs, ôs (la bouche); môns, plêbs, rêx, êst (il mange), ont le circonflexe: les quatre premiers sont longs par nature, les autres le sont à la fois par nature et par position. Tout dépend de la quantité de la voyelle.

Les mots de deux syllabes sont accentués sur la première. Si la finale est longue, la première a l'aigu, quelle que soit d'ailleurs sa quantité. On prononçait rósas, ámas, mónes et Rómæ, óras, débes. La finale estelle brève, la première a le circonflexe, si elle est longue par nature; sinon, elle a l'aigu. On disait : Rôma, mûrus, fûnis, et vîxit, âcta, nôsse, mais on disait : rósa, páter, dáte, et ártis, fácta, rápta. Dans ces derniers mots, la première syllabe n'est longue que par position.

Les mots de trois ou de plusieurs syllabes sont accentués sur la pénultième ou sur l'antépénultième. Si la pénultième est brève, l'antépénultième a l'aigu, exemples: gládius, gládios, Aúfidus, Aúfidi, auímula, fortitúdinem. On voit que ni la nature de la finale, ni celle de l'antépénultième même ne change rien à l'accentuation.

La pénultième reçoit l'accent dès qu'elle est longue, soit par nature, soit par position. Si elle l'est seulement par position, elle a nécessairement l'aigu; si elle l'est par nature, elle a, soit l'aigu, soit le circonslexe, suivant la règle que nous venons de donner pour les dissyllabes: l'aigu, lorsque la finale est longue, le circonslexe lorsqu'elle est brève. Camillus, agréstis, decéptus, digéstus ont l'aigu, parce que la voyelle de la pénultième est brève. Românus, objêcit, ambulâvit, ainsi que dilêctus, conscrîpsit, ambulâsse, ont le circonslexe, parce que cette voyelle est longue. Români, objéci, mendicans ont l'aigu sur une voyelle longue, à cause de la longueur de la finale.

Reste un cas sur lequel les grammairiens ne s'expliquent pas assez. Qu'arrive-t-il lorsqu'une pénultième longue par nature est suivie d'une finale qui ue l'est que par position? Remex, cælebs, fecerunt, requirunt, avaient-ils l'aigu ou le circonflexe? L'analogie du grec et un mot de Priscien 'nous portent à croire que c'est le circonflexe qu'il faut donner à ces mots.

Si la pénultième est une syllabe commune, l'accent change avec la quantité. Amaverimus, dixerimus, etc., auront l'e aigu on l'i circonflexe, selon que cette dernière voyelle sera employée comme brève ou comme longue. On prononçait ordinairement unîus, illius, etc., dedêrunt, tulêrunt, etc.; mais les poëtes se permettaientils d'abréger la pénultième de ces mots, l'accent se déplaçait et l'on prononçait únius, illius, dédèrunt, túlèrunt. Le changement contraire avait lieu dans l'accentuation de lútebræ, ténebræ, etc., lorsque le vers obligeait d'allonger l'avant-dernière syllabe de ces mots en insistant sur les deux consonnes.

At vobis male sit, malæ tenébræ.

L'application de ces règles présente peu de difficultés. S'il s'agit de déterminer l'accent d'un mot latin, il faut rechercher d'abord sur quelle syllabe il porte, et ensuite s'il est aigu ou circonflexe.

Pour ce qui est de la place de l'accent, elle ne saurait être douteuse dans les monosyllabes. Les autres mots ne sont jamais accentués sur la finale, mais exclusivement sur l'une des deux syllabes qui la précèdent. Dans les mots de deux syllabes, l'accent est donc toujours sur la première. Dans les mots de plusieurs syl-

<sup>&#</sup>x27; Priscianus, de Acc., p. 1289, P. Ultima vero si naturaliter longa fuerit, penultima acuetur, ut Athénw, Mycénw. Ce n'est là qu'un témoignage indirect, mais on en peut induire que si la finale, an lieu d'être longue par nature, l'était seulement par position, la pénultième aurait le circonflexe. Il est vrai que Martianus Capella (p. 61, Grot.) dit: Si posterior longa erit positione vel natura, prior acuetur, ut códex, dócte. Mais Priscien a plus d'autorité.

labes, la pénultième l'attire sur elle, si elle est longue, soit par nature, soit par position; sinon, elle le laisse à l'antépénultième. La place de l'accent dépend donc de la quantité de l'avant-dernière syllabe.

La place de l'accent étant connue, il s'agit de savoir s'il sera aigu ou circonflexe. Les monosyllabes à voyelle brève ont l'aigu, les monosyllabes à voyelle longue ont le circonflexe. Dans les mots de plus d'une syllabe, l'antépénultième ne reçoit que l'aigu, la pénultième peut avoir l'aigu ou le circonflexe; elle n'a le circonflexe qu'à la double condition que sa voyelle soit longue, et que celle de la finale ne le soit pas : dans tous les autres cas, on y met l'aigu.

La place de l'accent dépend donc de la quantité des syllabes; le choix de l'aigu ou du circonflexe dépend de la quantité des voyelles. La quantité des syllabes nous est parfaitement connue; la quantité des voyelles ne l'est pas toujours. Il est quelquefois difficile de savoir si une syllabe longue par position a la voyelle longue ou brève. Nous reviendrons sur ce sujet à la fin de ce chapitre.

En réfléchissant sur les règles générales que nous venons d'exposer, une observation se présente d'abord: l'accent latin est dominé par la quantité, qui le détermine d'une manière absolue. Dans la langue greeque, la quantité influe sur l'accent, le retient dans certaines limites, mais ne le domine pas: lorsqu'on connaît la quantité d'un mot, on sait quelle est l'accentuation qu'il repousse; mais on ne sait pas encore celle qu'il reçoit en effet. Un mot anapestique ne peut avoir l'accent sur la première syllabe, ni le circonflexe sur la seconde, mais il peut être paroxyton, oxyton ou périspomène (προδότης, παχυτής, Περικλής). Dans la lan-

gue latine, il suffit de connaître la quantité d'un mot pour en indiquer l'accent avec une grande précision: la quantité étant donnée, l'accent s'ensuit nécessairement. Et dans cette relation entre les deux principes, c'est bien la quantité qui domine et l'accent qui obéit. On se tromperait en supposant le contraire. Que la flexion allonge la dernière voyelle de hâmus, l'accent descendra d'un temps, et de circonflexe deviendra aigu, hámos; qu'elle allonge le mot, il descendra d'une syllabe, hamôrum. Le même fait se présente dans la première déclinaison: âra, áræ, arârum. Qu'un poëte soit obligé de traiter comme longue la pénultième de volucris, la syllabe allongée attirera l'accent sur elle.

Et primo similis volucri, mox vera volucris.

L'accent suit donc la quantité; il est subordonné à la durée des syllabes, il dépend des convenances de l'oreille, il se règle sur la nature phonique des éléments du mot, et non pas sur leur sens, sur la valeur qu'ils peuvent avoir pour l'intelligence. Rien ne peut mieux mettre en lumière ce caractère de l'accent latin que la comparaison des langues germaniques. Ces langues arrêtent l'accent tonique sur le radical du mot, et c'est le moven dont elles se servent pour distinguer la syllabe qui renferme l'idée principale, et pour la faire dominer sur les syllabes de dérivation et de flexion. Du mot allemand kúnst on tire kúenstler, kúenstlerisch, kúenstlerischer, kúenstlerischeres; malgré les accroissements que le mot reçoit, l'accent reste toujours sur la même syllabe, la syllabe radicale. Il en est de même en anglais : whim, whimsical, whimsically, whimsicalness. L'accent latin, au contraire, se déplace continuellement, lorsqu'un mot s'accroit par des suffixes: laûs, laúdo, laudâmus, laudabâmus, laudatûrus, laudatúri, laudaturôrum. On voit l'accent descendre toujours vers la fin du mot, sans y arriver jamais; il suit les convenances de l'oreille latine, qu'elles le fassent tomber sur une syllabe radicale, une syllabe de dérivation ou de flexion, n'importe, l'accent est étranger au sens des syllabes, au rang que la pensée leur peut assigner. Dans les langues germaniques, l'accent tient à l'idée, il marque en quelque sorte la dignité, la hiérarchie des syllabes. Aussi la syllabe accentuée est-elle une syllabe forte dans ces langues, tandis que dans le latin, elle est une syllabe aiguë.

On arrive au même résultat en examinant les syllabes auxiliaires ajoutées au commencement des mots. Le redoublement du parfait est plus faible que la syllabe radicale, il disparaît lorsque le verbe prend une préfixe (pepuli, dispuli); cependant rien n'empêche qu'il ne soit accentué toutes les fois que les règles générales le demandent : cécini, pépuli. Si la langue latine fait sentir à l'oreille que la syllabe de redoublement n'a pas le même rang que la syllabe radicale, ce n'est pas au moven de l'accent, mais de l'étendue et de la quantité, qu'elle indique cette subordination. Elle aime à décharger la première syllabe des parfaits redoublés : la vovelle du radical v est souvent remplacée par un e bref (retuli, memini), les consonnes finales du radical n'y figurent point, et jamais cette syllabe ne peut être longue : cado fait cecidi, mordeo momordi, spondeo spopondi. Dans ce dernier exemple, le redoublement pourrait sembler plus chargé que le radical; mais en y regardant de plus près, on trouve que l's de la seconde syllabe est retranché pour ne pas allonger la première. Ainsi, le latin aime à donner moins de corps à la syllabe qui ne renferme pas l'idée principale, mais il ne se sert pas de l'accent tonique pour marquer la subordination de cette syllabe.

Un autre caractère de l'accentuation latine est que la dernière syllabe n'a jamais l'accent : tous les mots sont barytons. Après s'être élevée vers l'aigu jusqu'à la pénultième ou l'antépénultième, la voix redescend vers le grave sur une ou deux syllabes; le mouvement ascendant est toujours suivi d'un mouvement descendant; c'est ce qui fait que l'accent latin avait non-seulement moins de variété, mais encore moins de vivacité que l'accent grec. Les finales accentuées donnent à la prononciation quelque chose de vif, d'alerte, de léger; les finales sourdes et graves ont quelque chose de plus posé, de plus pesant, de plus grave enfin. Les anciens, qui étaient parfaitement organisés pour saisir ces rapports délicats, en ont fait l'observation : ils ont senti que l'accent des Romains, comme celui des Éoliens, était conforme au caractère de ces nations 1. L'accentuation descendante était si chère aux Latins, qu'ils la portaient même dans les monosyllabes : y avait-il une voyelle longue, ils plaçaient l'aigu sur la première partie de sa durée et la prononcaient avec le circonflexe. Dans la langue grecque, les monosyllabes à voyelle longue sont tantôt oxytons, tantôt périspomènes (φώς, φῶς); dans la latine, ils sont tous circonflexes: rês, spês, dèns, sôl, etc. Aussi les Grecs rendaient-ils par Pis le nom que les Latins prononçaient Rêx. Les Latins, au contraire, nous le verrons plus bas, prononçaient Themistô le nom grec Θεμιστώ.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Olympiodorus ad Aristot. *Meteorol.*, p. 27 : Οἱ Ῥωμαῖει πὰν ἔνομα παρεξύνουσι διὰ τὸν κόμπεν. V. aussi le caractère des Éoliens, d'après Héraclide du Pont, chez Athénée, XtV, p. 624, C.

C'est par suite de cette barytonie que des personnes qui parlaient négligemment ne faisaient pas toujours sonner bien distinctement les finales; un son grave tend toujours à être plus sourd, plus faible, moins clair et moins distinct qu'un son aigu. Aussi Quintilien avertit-il les jeunes gens de ne pas trop laisser tomber la voix à la fin des mots, de peur que les dernières syllabes ne se perdent '.

La pénultième joue dans l'accentuation latine à peu près le même rôle que la finale joue dans l'accentuation grecque. La dernière syllabe d'un mot grec, si elle n'a pas l'accent, influe sur la place de l'accent. Dans les mots latins, c'est l'avant-dernière qui a l'accent ou qui en détermine la place: si elle est longue, elle l'attire à elle; si elle est brève, elle le laisse remonter à l'antépénultième. Tout dépend donc de la pénultième: la quantité de cette syllabe règle l'accent tonique de tous les mots latins.

Cependant, dans un cas particulier, le latin se rapproche des règles grecques, en laissant à la finale une influence secondaire sur la place de l'accent. Quand la voyelle de la pénultième est longue, c'est-à-dire de deux temps, elle prend le circonflexe ou l'aigu suivant la quantité de la dernière syllabe. L'aigu se porte sur le premier temps de la voyelle, si la dernière est brève (clàrus, amàrus, comme πρῶτος, ἐχἴνος). Il se porte sur le second temps de la voyelle, si la dernière est longue (clári, amári, comme πρώτου, ἐχίνου). Dans les deux cas, l'aigu est séparé de la fin du mot par deux temps, par la valeur de deux brèves, clarus, clari. L'oreille la-

Quint., 1, x1, 8: Curabit ctiam ne extremæ syllabæ intercidant. X1, 111, 55. Pars destitui solet, plerisque extremas syllabas non perferentibus, dum priorum sono indulyent.

tine ne veut ni qu'il en soit plus rapproché, ce qui arriverait si on prononçait  $cl\tilde{a}r\check{u}s$ , ni qu'il en soit plus éloigné, ce qui arriverait si on prononçait  $cl\tilde{a}r\tilde{i}$ .

Mais dans les mots à pénultième brève, l'aigu remontait à l'antépénultième et pouvait se trouver sur le quatrième temps avant la fin du mot, sans que l'oreille latine en fût choquée: on prononçait miseras, glắdios, etc. Cette accentuation, contraire aux règles grecques, peut sembler difficile à concilier avec la règle latine même que nous venons de rapporter. Providens a l'aigu sur le quatrième temps avant la fin; mais que les deux premières syllabes se contractent en une seule,  $pr\tilde{u}d\tilde{c}ns$  doit l'avoir sur le troisième temps, la prononciation de pradens avec un circonflexe serait vicieuse Quelle bizarrerie! Il ne faut pas trop s'en étonner, et le grec en offre d'analogues. Il est défendu de faire ανθρώπου propérispomène (ανθρώπου), parce que l'aigu se trouverait sur le quatrième temps avant la fin; et cependant il se trouve à cette place dans ἄνθρωπος, qui est proparoxyton. Qu'en conclure, si ce n'est que, dans les deux langues, la place de l'accent ne dépend pas sculement de la durée, mais encore du nombre des émissions de voix qui séparent l'aigu de la fin du mot? Il faut dire qu'en grec la dernière syllabe influe sur l'accentuation du mot, et que la quantité de la pénultième n'y est pour rien; et qu'en latin, la quantité de la pénultième a sur la place de l'accent une influence décisive, et que celle de la finale n'a qu'une influence secondaire.

Nous ajoutons que dans les mots accentués sur l'an-

tépénultième, la pénultième était certainement la syllabe la plus brève et la plus fugitive. Les Grecs la suppriment souvent, en transcrivant des mots latins : ils orthographient Κάτλος, Λέντλος, Πρόκλος, Ασκλον, Τοῦσκλον; ils rendent speculum par σπέκλον, titulus par τίπλος, tabula par τάβλα '. Les Latins eux-mêmes, à force de l'abréger, finirent par la retrancher dans beaucoup de mots: ils prononcaient ferclum, calda, valde. A ce point, l'accentuation de la pénultième était dans les convenances de l'oreille latine : si on ne pouvait en faire la syllabe accentuée, on aimait à faire de la syllabe accentuée l'avant-dernière du mot. Toutefois, lorsque la pénultième brève n'était pas supprimée, lorsqu'on se servait des formes pleines ferculum, calida, valide, elle se prononçait (nous l'avons vu dans le chapitre premier) avec l'accent moyen, c'est-à-dire avec un son plus grave que la syllabe précédente, et plus aigu que la syllabe suivante. Elle était donc la syllabe la plus brève du mot, mais elle n'en était pas la syllabe la plus grave, la plus sourde.

Pour résumer encore une fois les règles générales de l'accent latin dans une formule plus abstraite, l'aigu tend à s'éloigner de la fin du mot; et cependant il ne recule pas au delà de la troisième syllabe avant la fin : c'est là sa dernière limite, et il l'atteint toutes les fois qu'un mot formé de plus de deux syllabes a la pénultième brève. Dans les mots de deux syllabes, et dans les mots plus longs qui ont la pénultième longue, l'aigu ne remonte pas au delà de trois temps avant la fin du mot. Dans les monosyllabes, l'aigu remonte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pour plus d'exemples, V. Wannowski, Antiq. rom. e græcis fontibus expl., p. 46 et suiv., p. 98.

encore aussi haut que possible; car s'ils sont composés de deux temps, l'aigu se place sur le premier de ces temps.

# DE LA QUANTITÉ DES VOYELLES DANS LES SYLLABES LONGUES PAR POSITION.

L'écriture grecque distingue entre spresse et hopeste, dopeste et dopeste : la première syllabe est longue dans tous ces mots par l'effet des deux consonnes qui arrêtent la voix, et ne se laissent pas franchir rapidement, mais le deuxième et le quatrième commencent, en outre, par une voyelle longue, tandis que les deux autres commencent par une voyelle brève. L'écriture latine ne fait pas ces distinctions; mais la prononciation n'en distinguait pas moins la quantité des voyelles dans les syllabes longues par position. Est sonnait différemment dans ces deux vers de Virgile:

Est (257) in conspectu Tenedos. Est (257) mollis flamma medullas.

et les autres formes primitives du verbe edo: esse, esset, essemus, etc., se distinguaient également par la longueur de la voyelle des formes semblables du verbe sum '. Lustrum, bourbier, repaire, avait l'ubref, mais lustrum, sacrifice expiatoire, l'avait long 2. L'accentuation doit donc distinguer entre ést et êst, ésse et êsse, lústrum et lûstrum. Mais comment accentuer une foule d'autres voyelles, dont la quantité nous est in-

V. Serv. ad Virg., Æn., V, 685. Donat. ad Ter., Andr., I, 1, 54.
 Eun., III, IV, 2. Vossius, Aristarchus, II, 42.
 V. Festus ap. Paulum, s. v. Lustra. Anon. ap. Putsch., p. 2204.

connue? Nous autres modernes avons l'habitude d'abréger toutes les voyelles suivies de deux consonnes dont la seconde n'est pas une liquide: nous confondons ainsi les longues avec les brèves, et nous y sommes presque forcés, parce que la lecture des poëtes ne nous apprend rien sur ces différences, dont les vieux Romains ont emporté le secret avec eux. Nous essayerons cependant, en nous aidant de quelques notices éparses dans les auteurs anciens <sup>1</sup>, d'indices fournis par l'étymologie, de transcriptions grecques de mots latins, enfin de certaines inscriptions dont nous traiterons au chapitre dernier de cet ouvrage, d'établir quelques règles, les unes certaines, les autres probables, sur la quantité des voyelles dans les syllabes longues par position.

L'étymologie n'est pas toujours un guide très-sûr dans ces recherches, parce que les influences phoniques, des exemples curieux le prouveront, étaient considérables dans la langue latine. Cependant on ne se trompera guère en considérant comme longues les voyelles formées par contraction. Des témoignages précis nous autorisent à marquer d'un circonflexe mâlle pour mavelle (prononcez mawelle à la façon des Anglais), nôlle pour non velle, amâsse, delêsse, audîsse pour amavisse, etc. <sup>2</sup>. Marius Victorinus (p. 2459) atteste la longueur de l'u dans nundinum pour novendinum, origine dont le souvenir s'était conservé dans l'ancienne orthographe noundinom, et il en dit autant de nuntius, autrefois nountios, qui vient probablement

Vel. Long., p. 2237 sq. Cornutus ap. Cassiodor., p. 2283 sq.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beaucoup de ces notices ont été recueillies par Schneider, Ausf. Gramm. der lat. Sprache, Berlin, 1819, 1, p. 109 et suiv.

de novus. Des inscriptions 'marquent comme longue la voyelle de Mârs, Mârtis pour Mavors, Mavortis: la forme intermédiaire Maurte (= Marti) se lit encore dans une épitaphe de l'antique tombeau des Furius<sup>2</sup>. On n'hésitera donc pas à donner un circonflexe à rûrsus pour revorsus, prôrsus pour provorsus, retrôrsum pour retrovorsum, prêndit pour prehendit, etc., ni à prononcer long l'u de calumnia pour calvomnia, mais bref celui de alúmnus (aluminus, Alousyos), Vertúmnus, etc., qui n'est qu'une simple voyelle de liaison (Cp. argūmentum et tegümentum).

Lorsque l'élision d'une voyelle rapproche deux consonnes, la quantité de la voyelle qui les précède n'en est pas affectée. La voyelle était longue dans plêbs comme dans plêbes 5, dans sêps comme dans sépes, dans lârdum comme dans lâridum, dans lâmna comme dans lâmina, dans pôclum comme dans póculum. Elle était brève dans scróbs pour scróbis, cúlmen pour cólumen, cálda pour cálida, válde pour válide, tégmen

pour téqumen, etc.

L'étymologie peut encore être suivie avec confiance dans un grand nombre de dérivés formés par la juxtaposition d'éléments faciles à dégager, et analogues aux mots syncopés que nous venons de citer, en ce que deux consonnes y sont rapprochées sans voyelle de liaison. Il ne peut y avoir de doute sur l'accent de libértus, robústus, juvénta, senécta, magister, matérnus (Μάπερνος), altérnus, acérnus, álmns, etc. D'un au-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. la Table de Claude, inser. 7 de notre chapitre dernier, et un monument de Pompéi, inser. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. cette inscription chez Ritschl, de Sepulcro Furiorum Tusculano, Berol., 1855.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. Priscien, p. 751.

tre côté, u était long dans musculus  $^1$ , o l'était dans osculum (ausculum) et ostium ( $\Omega \check{\sigma}\tau \iota z$ ), dérivés d'ôs, et des inscriptions  $^2$  nous autorisent à marquer d'un circonflexe ûllus pour ūnulus, et jûstus de jûs. Cela nous porte à croire que fástus, nefástus, de fás, fāri, avaient un a long, à la différence de fástus, orgueil.

Si l'origine des mots nous apprend quelque chose sur la quantité, les dérivés qui en viennent peuvent aussi nous fournir certains indices. On sait que, dans les mots composés, la voyelle a devient souvent i, e, ou u. Mais cet affaiblissement n'affecte généralement que a bref, a long n'y est guère sujet. Anhēlo de hālo est un mot dont la formation remonte au premier âge de la langue; les composés plus récents, exhalo, inhalo, conservent la voyelle du simple. Scânsus, descênsus, et, si l'on veut, incênsus, accensus, de l'inusité cânsus, font encore exception à la règle par une raison particulière que nous expliquerons tout à l'heure. Mais nous savons que árma inérmis, párs pártis expértis, ars artis inértis sollértis, factus inféctus, captus incéptus, avaient la voyelle brève 3, et nous ne craindrons pas de nous tromper en marquant d'un aigu bárba imbérbis, cástus incéstus, mándat comméndat, dámnat condémnat, spárgit conspérgit, scándit ascéndit, áptus inéptus (ăpiscor), tángit contingit, frángit, confringit, cálcat concúlcat, sálsus insúlsus (sălio), et de même quássus (quătio), dont l'a disparait dans concússus. L'inverse est beaucoup moins sûre : la conser-

V. l'observation de Festus sur la longueur du vieux mot muscerda.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. les inscriptions 9, 24, 50, 55, dans notre dernier chapitre.

Diom., p. 425, 426, Prob., 1451, Mar. Victor., 2417, A. Gellius, IX, 6.

vation de l'a dans un mot composé n'en indique pas nécessairement la longueur.

Les combinaisons de consonnes NS et NF allongeaient la voyelle précédente. Cette règle n'a été for mulée par aucun grammairien ancien, mais elle résulte avec évidence des faits que nous allons rapprocher.

Nous savons par Priscien qu'o était long dans tous les nominatifs en -ons, excepté sons et insons, et par Probus que e l'était dans tous les nominatifs en -ens 1. Ils ont oublié de faire la même remarque sur les nominatifs en -ans; mais Probus dit ailleurs (p. 1418), que tous les participes, soit en -ans, soit en -ens, avaient la voyelle longue. On prononcera donc: môns, pôns, fôns, dêns, glâns, dâns, stâns, nêns, flêns, scríbens σχοιδηγς, dicens δικηγς, andiens αυδιηγς. En effet. les inscriptions confirment la longueur de la dernière vovelle, non-seulement de clemens (inscr. 29), recubans <sup>2</sup>, dolens (insc. 8), mais aussi de diffidens (ib.). deficiens (6) et veniens (7). On lit πότηνς chez Plutarque dans la Vie de Numa (ch. 9); et dans la Vie de Tiberius Gracchus (ch. 8) la leçon σαπίηνς doit être préférée 3. Ajoutons que, d'après Terentianus Maurus 4, la préposition trans avait un a long par nature, et qu'en effet on voit un apex sur translata dans la table de Claude (inscr. 7).

Si, malgré ces témoignages, on admettait difficilement la longueur de l'e dans les participes de la troisième et de la quatrième conjugaison, les faits suivants

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prisc., p. 751. Probus, p. 1444.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Kellermann chez Jahn, Specimen epigraphicum, p. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est aussi l'avis de M. Wannowski, Antiq. rom. e græcis fontibus expl., p. 59.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ter. Maurus, v. 616 et 770. D'autres particules, comme post (ib., v. 4024) et vix (Prisc., p. 559) avaient la voyelle brève.

lèveront ces scrupules Les prépositions in et con avaient la voyelle brève, et conservaient cette brièveté naturelle dans indoctus, incertus, concipio, compono, et la plupart des composés. Mais dans insanus, infelix. consuesco, conficio, et généralement dans tous les composés dont la seconde partie commence par s ou f, les voyelles de ces prépositions, Cicéron et Aulu-Gelle l'attestent 1, étaient allongées en dépit de leur brièveté naturelle. En effet, les Grecs écrivent Kónmoos; et Konstantielle. En effet, les Grecs écrivent un signe de longueur à consecrat (inscr. 8), consto (ib.) consecuta (inscr. 7), conscri... (6), consule (12.64), conficiunt (13). On mettra donc un aigu sur pérfer, intrat; cóndit, mais un circonflexe sur înfer, înstat, cônstat, însit, cônsul.

Aulu-Gelle <sup>2</sup> rapporte que l'e naturellement bref de pendo s'allongeait dans pensum et pensito; et, en effet, la longueur de l'e d'impensis est marquée dans un décret de Véies (inscr. 24). On reconnaît encore l'influence de la combinaison ns, et on accentuera, comme péndit pénsus, spóndet spônsus, tóndet tônsus. etc. <sup>3</sup>. En général, tous les participes en -nsus ont la voyelle longue: cénseo, cénset l'a déjà au présent; les Grecs écrivent xō(x505), mot qui revient plus d'une fois dans les évangiles, et une inscription (64) marque l'e d'accensus. Il faut en dire autant de sénsus (inscr. 12), mênsis (13), forênsis, campénsis (mais campéster, agréstis <sup>4</sup>),

2 A. Gellius, IX, 6.

<sup>1</sup> Cic., de Orat., c. xiviii. A. Gellius, II, 17, IV, 17, Après ces autorités, il est inutile de citer Diomède (p. 428), et d'autres grammairiens.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La brièveté de l'o de spondeo et de tondeo est attestée par Priscien, p. 868.

Pour la brièveté de l'e dans la terminaison — estis, V. Quintil., IX, IV, 85.

et, en général, de toutes les voyelles suivies des consonnes ns.

Si maintenant on nous demandait la raison de cette loi phonique, voici comment nous l'expliquerions. On sait combien de fois les inscriptions suppriment la consonne n, lorsqu'elle est suivie d'un s; on y lit cosesum (pour consensum, dans le décret de Pise), cesor, libes, infas, etc., etc. L'orthographe flotte entre decies et deciens, vicesimus et vicensimus, megalesia et megalensia, formosus et formonsus, thesaurus et thensaurus, fresus et frensus, tusus et tunsus, etc. Nous sommes porté à croire que, dans tous ces cas, la liquide n se prononçait imparfaitement, et qu'en revanche la voyelle s'allongeait, gagnait, en quelque sorte, ce que perdait la consonne. Il est sûr que, dans certains autres cas, comme dans conexus, cojugatus, la consonne s'élidait complétement, et qu'alors la voyelle s'allongeait par compensation: detrimentum litteræ productione syllabæ compensatur, comme dit Aulu-Gelle 1. Rappelons que la suppression de v devant σ est une loi euphonique de la langue grecque. En France, on donne le son nasal aux mots latins indoctus, imperium, contineo, etc., que les Italiens et les autres nations prononcent plus correctement; mais, dans les mots où n est suivi d'un s ou d'un f, la prononciation française pourrait se rapprocher quelque peu de celle des Latins.

Il n'est presque pas besoin d'ajouter que la longueur de la voyelle des nominatifs môns, pôns, dêns, etc., ne prouve rien pour la prosodie des cas obliques, dans lesquels n n'est plus suivi d'un s. En effet, les Grees

i A. Gellius, H, xvn, 8, éd. Hertz.

déclinaient Κλήμης Κλήμεντος, Οδάλης Οδάλεντος; mais il est vrai que les Grecs ne se piquaient pas toujours d'exactitude dans la transcription des sons latins. Les cas des participes de la troisième et de la quatrième conjugaison, diffidéntis, veniéntis, avaient certainement l'e bref.

S double est généralement précédé d'une voyelle brève. Il est vrai que Cicéron et Virgile, ainsi que leurs contemporains, écrivaient caussa, cassus, ussus, etc., en mettant deux s après des voyelles longues et même des diphthongues, afin d'indiquer, à ce que dit Victorinus, que cette consonne prenait un son plus fort (pressiorem sonum)1. Mais, du temps de Quintilien, cette orthographe était abandonnée, et dorénavant on ne doublait l's qu'après une voyelle brève. Quelques grammairiens attestent cette règle, et d'autres la confirment en la contestant 2. Il résulte, en esset, de leurs dénégations, que cette consonne ne se doublait, après une vovelle longue, que dans certains cas exceptionnels où l'analogie semblait exiger cette orthographe. Les infinitifs contractés, amasse, delèsse, di. visse, audisse, ainsi que êsse pour edere, ou plutôt pour edse, ne pouvaient guère s'écrire antrement que amavisse, delevisse, etc.; et cependant quelques grammairiens, comme Nisus et Cornutus, pensaient qu'il vandrait mieux supprimer le second s de ces formes contractes 5. La liquide r aussi était rarement redoublée

<sup>1</sup> Quintil., I, vu, 20. Mar. Victor., p. 2486.

<sup>2</sup> Elle est attestée par Quintil., l. c. Terent. Scaur., p. 2257; niée par Vel. Long., p. 2257.

 $<sup>^3</sup>$  Vel Long., l. c. Cornutus ap. Cassiod., p. 2285. — 1. ensemble de ces passages prouve que les exceptions à la règle étaient peu nombreuses ; si les exemples peuvent faire croire que les infinitifs non contractes du

après une voyelle longue. Nârrat doit prendre le circonflexe: la longueur de l'a est marquée sur la Table de Claude (inscr. 7), et confirmée par Velius Longus. Ce grammairien recommande d'écrire ce verbe par un seul r, à l'exemple de Varron, qui le regardait avec raison comme un dérivé de gnarus, narus <sup>1</sup>. En général, les consonnes doubles, et particulièrement les liquides, se trouvent le plus souvent à la suite de voyelles brèves.

Si, de ces règles générales, nous passons aux formes de la déclinaison et de la conjugaison, il ne reste plus rien à dire sur les mots en -ns; quant à ceux en -rs, on a vu qu'il fant accentuer: árs ártis, párs pártis, Márs Mártis. Les voyelles des nominatifs en bs, en ps et en x suivent la quantité des cas obliques; elles sont longues dans plêbs, aúdax, rêx, nútrix, félix, vôx, lûx, etc., brèves dans scrobs, prînceps, fáx, jûdex, gréx, píx, prœcox, núx, etc. 1. Illex illêgis se prononçait avec un e long au nominatif comme au génitif, illex

parfait avaient aussi la voyelle longue, c'est que ces exemples sont évidemment altérés. Chez Velius Longus, abjecisse se trouve au milieu des formes contractes: errasse, saltasse, calcasse. Un peu plus haut, il faut probablement lire: Nimium rursus elegantiæ sectatores non arbitror imitandos, tametsi Nisus auctor est comese et suese per unum s scribamus, au lieu de comesæ et esuesæ. Il est plus difficile de corriger le texte de Cassiodore. An lieu de: fuisse, divisisse, esse et causasse, faut-Il écrire: inisse, divisse (ou divississe), esse et comesse?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vel. Longus, p. 2258. Papirianus ap. Cassiodorum, p. 2290. Cf. Varro, de Lingua latina, VI, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Prisc., p. 751, 755. Probus, p. 4596. — Dans le traité de Accentibus (p. 4288), Priscien met pax parmi les monosyllabes à voyelle brève, et Diomède, p. 426, Donat., p. 1741, Sergius, p. 1855, Mar. Victor, p. 4942, en font autant. Comme ces grammairiens placent ce mot au milieu de substantifs, il est difficile d'admettre qu'ils aient voulu parler de l'interjection pax,  $\pi z \bar{z}$ . Il faut y voir une erreur transmise de manuel à manuel, ou la preuve d'une abréviation anormale. Dans sa

illicis avec un e bref '. L'o de nox était bref. Les Grecs avaient donc raison d'écrire É , et non pas É , et l'apex que les mots plebs et lex portent dans nos inscriptions 3° et 8° est bien placé.

Quant aux verbes, l'u de la terminaison -unt était certainement bref (scrîbunt, cêdunt). Dans -ant et -ent, les voyelles pouvaient conserver leur longueur primitive (laúdant, débent): debuerant est surmonté d'un apex dans une inscription que nous avons déjà citée <sup>2</sup>; mais un seul exemple ne suffit pas pour trancher cette question. La prosodie de-int est encore plus douteuse. Mais nous n'hésitons pas à accentuer amândus, monêndus, legéndus, legúndus, audiéndus, audiúndus. Le nominatif du participe présent, nous l'avons dit plus haut, avait la voyelle longue dans toutes les conjugaisons.

Les participes parfaits et leurs dérivés, qui ne doivent pas en être séparés, offrent plus de difficultés. Commençons par écarter les participes en - nsus, qui ont nécessairement la voyelle longue. On ne s'étonne pas de voir dans plusieurs inscriptions un signe de longueur sur le premier u de luctus et de luctuosus 3; cela s'accorde avec la prosodie de lūgeo. Mais ăgo a l'a bref, et cependant celui des participes actus, redactus, exactus, est marque d'un apex sur les obélisques d'Auguste, la Table de Claude et d'autres monuments 4. Lĕgo a l'e bref, et cependant des inscriptions

grande grammaire, p. 551, Priscien donne un a long à pax : il y suit sans doute de meilleures autorités.

V. Fest. ap. Paul., s. v. inlex.

<sup>2</sup> Kellermann dans Jahn, Specimen epigraphicum, p. 112.

V. au chapitre dernier les inscr. 4, 8, 58, et Kellermann, p. 113.

<sup>·</sup> V. nos inser. 1, 7, 8, 24.

marquent comme long l'e de lector, adlectus, dilecta<sup>1</sup>. Cette orthographe serait certainement condamnée par tout le monde, si Aulu-Gelle ne s'était chargé de la justifier. Cet auteur donne sur la prononciation des participes des détails curieux, et dont personne ne se serait douté sans lui. Il résulte de deux passages de son livre <sup>2</sup> que les Latins

conservaient brève la voyelle

de gero dans gestus, gestito, etc.; de veho dans vectus, vectito; de facio dans factus, factito; de rapio dans raptus, raptito; de capio dans captus, captito<sup>5</sup>;

conservaient longue la voyelle

de scribo dans scriptus, scriptor, scriptito;

abrégeaient la voyelle longue

de dico dans dictus, dictito;

allongeaient la voyelle brève

de ago dans actus, actor, actito;

de lego dans lectus, lector, lectito;

de ligo dans lictor;

de ungo dans unctus, unctito;

de struo dans structus, structor.

La voyelle du participe parfait n'avait donc pas tou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. nos inser. 10, 25, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aulu-Gelle, IX, 6. XII, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En effet, Terentianus Maurus donne pour brèves les avant-dernières voyelles de *raptus* (v. 1264), *exceptum*, *objectu* (v. 1276 sq.), et on lit πρείφεκτει chez Polybe, VI, 26.

jours la même quantité que celle du présent : il faut accentuer dîcit dictus, agit actus, légit lêctus, et ainsi de suite. Si un vieux Romain pouvait nous entendre prononcer, comme nous faisons, ces mots d'Horace : Lecto aut scripto quod me tacitum juvet, il se mettrait à rire; le poëte parle de ses lectures, et nous lui faisons vanter son lit; en effet, le substantif léctus avait un e bref 1. La brièveté de la vovelle du participe dictus est un fait d'autant plus curieux, qu'il est possible de l'expliquer. En comparant dicere avec dicare, maledicus, judicis, on voit que ce verbe est du nombre de ceux dont le son est renforcé au présent. Quelques-uns de ces verbes, comme pungo pupugi punctum, gardent ce renforcement au supin; la plupart le perdent: vinco victum, pingo pictum, rumpo ruptum, pono (pour posno) positum, etc. Le verbe dicere se place dans cette seconde classe, et dicit dictus est tout à fait analogue à τρίδω ετρίδην, θλίδω, εθλίδην, λήθω (dor. λάθω) ະກິສໃດບ<sup>2</sup>. Il est très-probable que la voyelle de ductus reprenait aussi sa brièveté primitive, qui s'est conservée dans éduco et dux ducis; cela est plus douteux

2 V. sur le renforcement du présent dans les langues sanscrite, grecque et latine, l'exposition lumineuse de M. G. Curtius, Die Bildung der Temp, und Modi im Gr. und Lat., p. 53 et suiv. - Le fait que nous signalons a échappé à M. Curtius : il peut servir à rectifier ce qu'il dit à

la page 77.

V. Porphyr. ad Horat., Sat. 1, 6, 122. — Ceci nous confirme dans l'opinion que le substantif lectus ne vient pas de legere, et qu'on a tort d'attribuer au verbe λέγω les formes épiques έλεξα, έλέξατο, έλεκτο, etc., qui ont le sens de coucher (c'est par erreur qu'on donne quelquefois le même sens à λεγώμεθα, Hom., Il., II, 455). Nous partageons l'avis de ceux qui distinguent la racine λεγ-, requeillir, compter, parler, lire, élire, de la racine λεχ-, qui veut dire coucher. De l'une viennent λέγω, λογάς, λόγος, lego, legio, et l'allemand lesen; de l'autre λέχες, λόχος, άλοχος, λέκτρον, lectus (le lit), et l'allemand liegen.

pour *īcio ictus*. *Uro* abrégeait l'u au parfait *ussi*; l'abrégeait-il aussi au participe *ustus*? Il nous semble aussi hasardé de l'affirmer que de le contester.

La longueur de structus fait penser à instrumentum, indûtus, argûtus, etc., on peut dire que l'u de struo serait peut-être aussi long sans la voyelle qui le suit. Cependant ces autres participes ne ressemblent pas tout à fait à structus, qui est pour struvtus, strugtus, comme fluctus pour fluvtus flugtus, victus pour vivtus vigtus, vixi pour vivsi vigsi. Quant aux formes de vivo, il y alieu de croire que victum, victurus, se distinguaient par la longueur de la voyelle du supin et du participe de vinco<sup>1</sup>. Mais fluxus, fluctus, fructus avaient-ils aussi la voyelle longue?

L'allongement de lêctus, âctus, ûnctus, lîctor, auxquels les inscriptions permettent d'ajouter jûnctus et fûnctus<sup>2</sup>, est un fait étrange et fort difficile à expliquer. M. Lachmann faffirme que tous les verbes dont le radical finit par une consonne douce avaient une voyelle longue au supin. Nous regrettons que M. Lachmann n'ait pas motivé cette assertion; avant de l'admettre, nous voudrions qu'on nous fit connaître, soit la raison du fait général, soit des témoignages pour chacun de ces verbes en particulier. Dira-t-on que les consonnes fortes (tenues) sont un peu plus minces que

¹ La belle épitaphe d'Atimetus et d'Homonée (Grut., 607, 4), qui semble gravée avec soin, donne un i allongé à victuro, part. de vico, tandis que l'i de victoria n'est pas allongé dans l'inscription des obélisques d'Auguste, où toutes les voyelles longues sont indiquées. (V. notre inscr. 4.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Juncta est marqué d'un apex chez Monnisen, Inscr. regni Neap., nº 2555; sejunctum dans notre inscr. 8, functo inscr. 55, conjunx, Mommsen, 6487.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lachmann, Commentarius in Lucretium, p. 54.

les douces (mediæ), et que l'a bref d'ago s'allonge dans actus pour compenser cette légère atténuation de la consonne? Nous hésitons à prêter à la langue latine une délicatesse si extrême, dont le grec n'offre point d'exemple, et que le latin même semble démentir, puisque grex et remex avaient l'e bref au nominatif comme au génitif. S'il faut entrer dans le détail, la longueur de rêctus n'est pas improbable : légit lêx lêgis lêctus, et régit rêx rêgis rêctus, sont assez analogues. En comparant frango confringo fractus confractus, tango contingo tactus contactus, pango compingo pactus compactus, avec facio conficio factus confectus, rapio corripio raptus correptus, paciscor pactus compeciscor compectus, nous remarquons que les composés de verbes à consonne douce conservent au participe la voyelle a, qu'ils affaiblissent au présent, tandis que ceux des verbes à consonne forte l'affaiblissent au participe comme au présent. Ce fait ne constitue pas une preuve, mais il contient peut-être un indice de la longueur de l'a dans fractus, tactus et nactus de pango. Quant à plango planctum, il est possible que l'a y ait été long à tous les temps (cf. πλήσσω, πληγή, plaga). Mais ces indices ne nous suffisent pas pour croire à l'allongement de la voyelle dans tous les verbes à consonne douce. Jusqu'à preuve du contraire, nous regarderons comme brève la voyelle de sparsus, conspersus, ainsi que celle de sessus, fossus, ingressus, et de tons les participes qui s'écrivent par ss, sans excepter cessus de cedo. Si ces voyelles avaient été longues, il nous semble qu'on aurait écrit cesus comme rôsus, sesus et fosus comme visus et casus, et que Quintilien et les grammairiens ne signaleraient pas la vieille manière d'écrire cassus, divissio, etc., comme contraire aux principes introduits depuis dans l'orthographe latine. La brièveté de l'i de scissus est attestée par Terentianus Maurus<sup>1</sup>.

Nous avons encore moins de renseignements sur la prosodie des parfaits. Priscien<sup>2</sup> prétend que les parfaits en-xi avaient l'avant-dernière vovelle longue, si c'était un e, brève, si c'était toute autre voyelle. Mais il ne s'exprime pas comme s'il était sûr de son fait, et il se trompe certainement. Nous croyons qu'e était bref dans vexi comme dans veho et vectum, et nous savons qu'i était long dans vixi: Priscien lui-même le dit ailleurs, et les inscriptions portent trop souvent vixit par un i allongé, pour qu'il soit possible d'en douter. La vieille orthographe deixit, deixerunt, démontre que ce verbe gardait au parfait la voyelle allongée du présent, tandis que le participe reprenait la brièveté primitive; nous croyons pouvoir en dire autant du verbe duco4. On accentuera donc: vîvit vixit vîctum, dîcit dîxit díctum, dûcit dûxit dúctum.

Les inchoatifs notesceret et cresceret sont marqués d'un apex sur le premier e dans deux inscriptions. Au rapport d'Aulu-Gelle <sup>5</sup> on prononçait en esset avec un

¹ Terent. Maur., v. 4105. C'est probablement par erreur que manumissus porte un apex sur l'i dans une inscription du Columbarium de Livie (Grut., 508, 9). Missus avait l'i bref: voyez Lex de Gallia cisalpina, §§ 20, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prisc., p. 858.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Prisc., p. 1225.

<sup>4</sup> Voyez, par exemple, Lex Thoria, § 42, où on lit trois fois deixerunt et une fois deixit. Dans une vieille inscription, Orelli, 5892, on trouve adou(xit): il est vrai que l'orthographe ou n'est pas une preuve tout à fait certaine de longueur, mais on verra perduxerat marqué d'un apex sur l'u dans notre inser. 58.

<sup>8</sup> V. notre inscr. 8 et Kellermann, p. 120. A. Gellius, VI (VII), 15.

e long calescit, nitescit, stupescit et les mots semblables, c'est-à-dire les inchoatifs tirés de verbes de la seconde conjugaison. Les inchoatifs de la première et de la quatrième conjugaison, comme repuerasco, obdormisco, ainsi que les verbes cresco, pasco¹, hisco (s'il est pour hiasco) et gnosco, nosco (γιγνώσεω), avaient certainement aussi la voyelle longue. Cicéron dit quelque part dans les Verrines: Poscunt majoribus poculis. A propos de ces mots, Asconius fait remarquer que quelques-uns y allongeaient à tort l'o de poscunt, en le regardant comme un dérivé de potare². La prosodie de quiesco était incertaine.

Nous ne pousserons pas plus loin ces observations sur la quantité des veyelles dans les syllabes longues par position<sup>5</sup>. L'examen des inscriptions nous fournira encore quelques détails. On pourrait en ajouter d'autres en recueillant les transcriptions de noms et de mots latins dans les auteurs grecs; nous n'en avons fait qu'un usage discret, parce qu'elles ne sont pas toujours exactes<sup>4</sup>. Le traité de Lydus, de Magistratibus, fourmille de fautes évidentes, comme κόνσουλ, Σεμπρόνιος, Κούρσοομα, etc. La prosodie est encore moins observée dans la plupart des inscriptions grecques qui contiennent des mots latins, et des inscriptions latines en caractères grecs. On lit sur une coupe impériale: Σαλδω

<sup>2</sup> Asc. Ped. ad Cic., in Verr., 11, 1. 1, c. xxvi, § 66.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. paastores sur la pierre milliaire de Popillius. Orelli, 5508. Ritschl., de Milliario Popilliano, Berol., 1852.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mentionnons encore deux notices fort étranges, l'une sur la longueur (du premier e?) de hesternum (?), chez Mar. Vic., p. 2462; l'autre, chez Festus, sur l'abréviation de la première syllabe, anciennement longue, de quincentum.

 $<sup>^{\</sup>bullet}$  M. Wannowski, Antiq. rom., p. 57, dit à ce sujet que z et  $\omega$ , z et  $\pi$  se trouvent souvent indifférenment employés dans les mêmes mots.

Κωμμοδω φηλιξ φαυστεινα<sup>1</sup>, il y a une faute de quantité dans le nom du prince même; il ne faut pas s'attendre à plus d'exactitude dans des monuments plus obscurs.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$  Orelli, 864. V. aussi l'épitaphe de sainte Sévère, ib , 1022 et beaucoup d'autres.

# CHAPITRE III.

RÈGLES PARTICULIÈRES DE L'ACCENTUATION LATINE.

Les règles générales que nous venons d'exposer souffrent des exceptions et se modifient dans certains cas particuliers. Cela est dans la nature des choses. L'accent marque l'unité du mot : or tous les mots ne sout pas uns au même titre; il y en a dont les éléments ne sont pas complétement fondus ensemble; il v en a qui n'existent que dans la phrase et par la phrase, qui ne peuvent être isolés des mots qui les entourent, et qui, cependant, ne se confondent pas avec eux. Les règles générales s'appliquent aux mots qu'on peut considérer comme parfaitement uns et indépendants; il est naturel qu'elles n'embrassent pas les autres. Il y a aussi des mots qui se sont modifiés, mais qui ont gardé dans leur accentuation des traces de leur ancienne forme; il ven a enfin qui sont empruntés à une langue étrangère, et qui rappellent cette origine par leur accent. De là un certain nombre de règles particulières plus délicates et aussi plus douteuses que les règles générales. Les grammairiens que nous pouvons consulter sur cette matière ne sont pas toujours d'accord entre eux, et leurs assertions ne peuvent être accueillies qu'avec la plus grande réserve : le goût des distinctions artificielles et la préoccupation du système de l'accentuation grecque leur firent trop souvent négliger l'usage et le génie de la langue latine. Nous avons, il est vrai, le passage capital de Quintilien 1 pour les contrôler. Mais cet auteur se borne à résumer les points importants en aussi peu de mots que possible : il ne dit pas tout; et, de ce qu'il passe sous silence un fait particulier, il ne s'ensuit pas nécessairement que ce fait soit chimérique.

## MOTS COMPOSÉS.

Les mots composés n'ont qu'un seul aigu : c'est là le cachet de leur unité, le signe qui indique que les deux éléments combinés ne forment plus qu'un seul mot <sup>2</sup>. On prononçait mâle dico et maledico, ignem vómit et ignivomus. D'ailleurs il n'y a point de difficulté : il faut considérer les mots composés comme s'ils étaient simples, et les accentuer suivant les règles générales. D'après ces principes, on marquera : perficio pérficis perfèci perfècit; pérdo pérdis pérdidi; cónsto cónstas cônstat cónstiti.

Si dans les composés pérdo, pérdidi, pérficis, l'accent ne se trouve plus sur les mêmes syllabes que dans les simples dô, dédi, fácis, on pourrait être tenté de dire que le premier élément attire l'accent, mais on s'exprimerait inexactement. Ce qui est vrai pour le grec ne l'est pas pour le latin. Dans πάγκαλος, formé de καλός, c'est, en effet, l'influence du premier élément qui a fait reculer l'accent; car si ce mot n'était pas composé, il pourrait s'accentuer sur la dernière, comme οὐρανός. Mais les règles de l'accent latin sont absolues,

<sup>1</sup> Quintil., Inst. orat., 1, v, 22-31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In compositis dictionibus, unus accentus est, non minus quam in una parte orationis. Diomedes, p. 428.

elles ne laissent aucune latitude. Dès que pérficis ou pérbonus forme un seul mot, l'aigu ne peut plus porter sur la finale, ni sur la pénultième, il est de toute nécessité sur per. Il n'y a donc qu'une seule chose à dire, c'est qu'en latin les mots composés sont accentués suivant les règles des mots simples.

Cependant tous les composés ne s'y conformaient pas. Les composés de facio, qui conservent la voyelle a, gardaient aussi l'accent sur cette voyelle : Priscien l'assure 1, et il n'y a aucune raison de le révoguer en doute. On prononçait donc arefácio, arefácis, arefácit, calefácio, calefácis, calefácit el même calefís, calefít. C'est que ces mots n'étaient pas traités comme de vrais composés : on sentait que dans arefácis l'union des denx éléments n'était pas aussi intime que dans pérficis. La fusion n'était pas complète, le premier élément n'avait plus d'indépendance ni d'accent à lui, et cependant il ne faisait pas tout à fait corps avec le second: il restait entre eux comme une solution de continuité. En effet, on lit chez Caton l'Ancien: ferve bene facito,2 et Lucrèce hasarda facit are3. Un autre grammairien nous apprend que l'adverbe adeo (au point) avait l'aigu sur la pénultième, adéo, tandis quele verbe ádeo suivait les règles générales4. Mais le hasard seul

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Priscian., p. 805.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cato., R. R., c. XLVII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lucr., VI, 962. Mais cette traèse était certainement violente, et nous ne pensons pas, avec M. Lachmann (Comment. in Lucretium, p. 191), que du temps de Cicéron on prononçat cále fácis, tépe fácis, avec deux accents. Les formes abrégées cale, are, ne tenaient plus le rang de mots indépendants. On lit arfacito déjà chez Caton l'Ancien (R. R., 69), calfacere chez tous les auteurs, et cette forme était plus usitée que calefacere (Quintil., 1, vi, 21).

Festus ap. Paulum Diac., l.l., s. v. adeo.

nous a conservé ces notices, et l'on peut croire que d'autres mots qui appartenaient à la classe des composés imparfaits présentaient la même particularité d'accentuation. Prononcait on circumdédi, venundédi comme tepefácit? aliquandíu, siquidem, comme adéo 1? Prononçait-on decemvíri, quindecimvíri ou decémviri, quindecimviri? Il n'est pas facile de trancher ces questions, parce que l'union plus ou moins intime des deux éléments d'un mot dépend d'une vue de l'esprit et d'une habitude plus ou moins prolongée. La prononciation d'une foule de composés n'a pas dù être la même dans tous les temps. On ne peut douter que les prépositions n'aient été, dans l'origine, des adverbes : sub et de le sont restés dans la locution susque deque. Les composés parfaits confluo, defluo, ont dù être anciennement des composés imparfaits comme circumdo, calefacio, et plus anciennement encore deux mots distincts, comme Σύν δ' Εδρός τε Νοτός τ' έπεσε dans le vers d'Homère que Virgile a très exactement imité, en rendant adverbe par adverbe: Una Eurusque Notusque ruunt. Ainsi le nombre des composés a toujours été en augmentant. Pour les Pèrcs de l'Église, benedicere est un seul mot qui gouverne même l'accusatif; la réunion de maledicere est probablement plus ancienne 2. Priscien dit qu'on peut regarder comme composés (imparfaits) et prononcer avec un seul accent, non-seulement respública, jusjurandum, mais aussi paterfamílias, orbisterrarum, senatusconsúltum, tribunusplêbis, interealoci, etc. 5 Ce dernier mot, si

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Lachmann, (l.l., p. 118) vent qu'on accentue aliquandiu, siquiden, et aussi omnimódis, multimódis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. les Lexiques et les bonnes éditions des auteurs latins.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Priscianus, p. 666, 668, 1287. Diomedes, p. 428.

on veut le laisser passer pour un composé, devrait s'accentuer intereal ó ci.

Ici encore, les langues germaniques forment avec la langue latine un contraste curieux, et qui peut servir à éclairer le caractère de cette dernière. En allemand, le premier élément d'un verbe composé n'a pas d'accent, lorsqu'en se fondant entièrement avec le verbe, il ne frappe plus l'esprit par un sens déterminé : übersétzen (traduire), versétzen; mais il prend l'accent dès qu'il se détache nettement du second élément et qu'il est séparable : úbersetzen (conduire à l'autre bord), vórsetzen. Une liaison plus étroite des deux éléments fait, en allemand, que l'accent reste sur le radical, et en latin qu'il peut remonter à la préfixe; une plus grande indépendance des deux éléments retient l'accent sur le radical en latin, et le fait remonter à la préfixe en allemand. C'est que l'accent allemand est distribué suivant la dignité des syllabes, et marque l'unité de l'idée encore plus que l'unité du mot, tandis que l'accent latin marque l'unité du mot, et se place sur la syllabe que les règles euphoniques lui assignent.

Nous avons admis et expliqué les renseignements que donnent les grammairiens sur l'accent de certains composés imparfaits; mais il ne nous est plus possible de les suivre lorsqu'ils assurent que d'autres composés retiraient l'accent, contrairement aux règles fondamentales de la prononciation latine. Priscien veut que deinde, subinde, perinde, exinde, proinde, aient l'accent sur la première syllabe (déinde súbinde, etc.); mais la pénultième, qui est longue, attirait nécessairement l'accent, à moins qu'une prononciation plus né-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Priscianus, p. 4008, Servius ad Virg. Æn., VI, 745.

gligente n'ait fini par altérer la quantité des mots. En effet, le mot inde est souvent employé par Plaute comme s'il formait deux brèves ou une longue, soit qu'on ait glissé sur les deux consonnes, soit qu'on ait retranché l'e final. Síquando, néquando, alíquando, ainsi accentués par Priscien¹, n'admettent pas même cette explication; et cette prononciation semble d'autant plus vicieuse que les deux premiers ne sont pas même de vrais composés. Enfin les prétendus composés Italiámversus, Siciliámversus, sont tout à fait monstrueux².

Il est vrai que les traces de ces raffinements d'école remontent assez haut. Le savant poëte Annianus prononcait exádversum, afin de mieux faire sentir la nature composée de ce mot (quoniam una, non duæ essent partes orationis), et il pensait que ad devait avoir l'accent toutes les fois qu'il entrait dans la composition d'un mot comme préfixe augmentative. Mais Aulu-Gelle, qui rapporte cette théorie, la réfute assez, en rappelant les vrais principes de l'accent latin 3. Nous verrons tout à l'heure combien de peine se donnaient les grammairiens anciens pour distinguer les préfixes qui font corps avec le mot, des prépositions et autres particules qui, tout en formant un mot distinct, n'ont point d'accent à elles. C'est pour mieux marquer la différence entre ces deux cas que des savants trop habitués à parler et à entendre parler le grec imaginèrent ces subtilités contraires au génie de la langue latine. Exinde, dit Servius 4, una pars ora-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Priscianus, p. 1011.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id., p. 1019, coll. 1013.

<sup>3</sup> A. Gellius, VII, 7.

<sup>&#</sup>x27;Serv. ad Æn., VI, 45. V. Prisc., p. 1008: Quia præpositiones separatæ gravantur, et ut conjunctæ esse ostendantur, acutum in his assumpserunt accentum.

tionis est et in tertia a fine accentum habet, licet penultima longa sit. Quod ideo factum est, ut ostenderetur una pars esse orationis, ne præpositio jungeretur adverbio, quod vitiosum esse non dubium est. Nous n'hésitons pas à mettre ces raffinements sur le même rang que d'autres innovations érudites, critiquées par Quintilien, et dont il sera question dans la section suivante.

#### PARTICULES.

Il y avait dans la langue latine un certain nombre de petits mots dépourvus d'accent, qui se confondaient plus ou moins avec les mots près desquels ils se trouvaient placés. C'étaient des particules qui désignent des relations entre les idées, et que la prononciation de toutes les langues aime à subordonner plus ou moins aux mots plus pleins et plus indépendants qui expriment des idées. Il faut distinguer les particules qui se rattachent au mot qu'elles suivent de celles qui se rattachent au mot qu'elles précèdent. Les premières ont été appelées enclitiques par les grammairiens anciens, les autres ont reçu des modernes le nom de proclitiques, terme qui n'est peut-être pas très-bien formé <sup>1</sup>, mais qui est commode et que nous adoptons.

## PARTICULES ENCLITIQUES.

Le latin avait peu d'enclitiques: la particule ne et les particules conjonctives que et ve s'annexaient au mot qu'ils snivaient, et, en s'y annexant, attiraient l'accent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Egger, Apollonius Dyscole, p. 282. Weil, dans Neue Jahrb. f. Philol., Lxx, p. 176.

sur la dernière syllabe de ce mot, la plus voisine de l'enclitique . Arma virúmque cano. Limináque laurús-

que dei. Casúsve deúsve. Tantáne fiducia.

Cette accentuation a lieu d'étonner : elle semble contraire au génie de la prononciation latine, et le serait en effet si l'enclitique se fondait complétement avec le mot qui la précède, si liminaque ou tantane ne formait qu'un seul mot. Mais l'enclitique reste distincte, elle conserve une certaine indépendance, et les deux parties du terme complexe ne forment pas un tout continu. C'est ce qui fait que l'aigu ne remonte pas à l'antépénultième, et qu'on n'accentue pas limínaque, tántaque, comme on ferait dans un mot simple. On voit que le cas est analogue à celui des mots incomplétement composés : dans limináque comme dans calefácis, deux éléments se sont rapprochés sans se fondre ensemble. Le mot accessoire se trouve tantôt à la fiu, tantôt au commencement du mot principal; mais dans l'un et l'autre cas, l'unité est imparfaite, et l'accent indique cette relation entre les deux éléments.

Une question se présente ici : l'accent provoqué par l'enclitique était nécessairement aigu lorsqu'il portait sur une voyelle brève (limináque) : était-il circonflexe lorsqu'il portait sur une voyelle longue (domi bellique)? Les grammairiens n'entrent pas dans ce détail : la logique demanderait un aigu. Un circonflexe sur la pénultième équivaut à un aigu sur l'antépénultième : domîque propérispomène répondrait à liminaque proparoxyton. Mais comme on prononçait limináque paroxyton, on devait prononcer aussi domíque pa-

¹ Diomedes, p. 428: Que... ve... ne... adjunctæ verbis et ipsæ amittunt fastigium, et verbi antecedentis longius positum acutum adducunt, et juxta se proxime collocant. V. Prisc., p. 4224, 1288.

roxyton, si la langue était conséquente avec elle-même. Domîque propérispomène aurait effacé la nuance délicate qui sépare les termes complexes des mots simples et des composés parfaits. Nous ne voudrions toutefois pas trancher une question de fait par des considérations générales. Les langues ne sont pas toujours logiques, et il faudrait un témoignage positif pour résoudre cette difficulté.

On peut encore compter parmi les enclitiques la préposition cum dans mécum, técum, etc. (on mêcum têcum?) '. Quant aux syllabes -ce, -met, -pte, -tě (tutě), les grammairiens ne les y classent pas, et elles étaient peut-être traitées comme la syllabe dem et les désinences proprement dites: nous ignorons si l'on prononçait méamet ou meámet facta.

Mais nous savons qu'on distinguait par l'accent les termes composés itáque (et ainsi), utíque (et comme) des termes simples itaque (donc) et útique (certainement)<sup>2</sup>. La quantité différente de ce dernier mot ne laisse aucun doute sur la réalité de cette distinction. Il est vrai que les termes simples viennent des termes composés; au fond et étymologiquement parlant, itáque ne diffère pas d'itaque, et ainsi équivaut à donc. Mais comme l'esprit s'était habitué à réunir les deux idées en une seule, la prononciation le suivit et affecta au terme complexe l'accent des mots simples.

Cependant utráque et pleráque <sup>3</sup> conservèrent l'accent primitif, malgré l'unité de l'idée que ces mots expriment : l'analogie des formes utérque plerúmque était peut-être pour quelque chose dans cette prononcia-

¹ Prisc., p. 950, 977, 998.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id., p. 667, 1288.

<sup>5</sup> Id., p. 667.

tion. Ajoutons que la flexion qui a lieu au milieu de ces mots rappelait toujours qu'ils étaient formés de deux mots distincts.

### PARTICULES PROCLITIQUES.

Les prépositions faisaient en quelque sorte corps avec le cas qu'elles gouvernent. Elles avaient l'accent grave, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'accent distinctif: car le caractère propre de l'unité et de l'indépendance d'un mot est dans l'accent aigu ou le circonflexe qui contient l'aigu : les prépositions se prononçaient avec le même son que les syllabes qui précèdent l'aigu dans un mot vraiment accentué. Ceci s'applique non-seulement aux prépositions monosyllabes, comme ab, ex, pro, mais encore à celles de deux syllabes, comme circum, super, supra, et s'il faut en croire Priscien 1, même à adversus, qui en a trois. Entre injûstum et in jûstum, peráltum et per áltum, intermórtuos et inter mórtuos, il n'v avait pas de différence de prononciation sensible, de même qu'en français enfer sonne comme en fer, surtout comme sur tout <sup>2</sup>. Cependant la préposition ne se comportait pas comme une préfixe, elle ne formait pas un mot composé avec son cas. La différence frappait l'oreille dès que le cas prenait la forme d'un pyrrhique ou d'un iambe : l'accent distinguait in féra de infera, pro féro de prófero.

Telle était la prononciation des prépositions placées

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prisc., p. 979.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quintil., 1, v, 27: Quum dico circum líttora, tanquam unum enuntio, dissimulata distinctione: itaque tanquam in una voce una est acuta; quod idem accidit in illo: Trójæ qui primus ab óris.

avant ou au milieu des noms qu'elles gouvernent: inter médios hóstes, médios inter hóstes, virtûtem propter imperatôris. Mais lorsqu'elles se plaçaient par anastrophe après leur cas, ou s'employaient adverbialement, elles prenaient, conformément aux règles générales, l'aigu sur la première syllabe. Spémque metúmque inter dúbii. Et sê cúpit ánte vidéri. O míhi sôla méi súper Astyanáctis imágo 1. Il faut excepter les locutions mécum, técum, etc., dans lesquelles, nous l'avons dit, cum jouait le rôle d'une enclitique.

Ce que nous venons de dire sur les prépositions est conforme au sens, sinon à la lettre, des règles formulées par certains grammairiens. Suivant eux, toute préposition, quel que soit le nombre de ses syllabes, à l'aigu sur la dernière: á, intér, adversús. Mais cet aigu se change en grave, s'assoupit 2 ou, comme nous dirions aujourd'hui, devient latent, dès que la préposition fait partie du discours, sauf à reparaître sur une autre syllabe dans le cas de l'anastrophe. Il est évident que les grammairiens latins empruntèrent cette théorie aux Grecs, et ils le firent d'autant plus volontiers qu'ils trouvèrent les mêmes règles établies pour le dialecte éolien, le plus voisin de la langue latine 3. Dominés par une théorie étrangère, ils introduisirent dans le latin des mots oxytons, que cette langue ne connaît pas. Nous avons mieux aimé suivre Quintilien et la

<sup>2</sup> Sopitur. Prisc., p. 1268. — C'est le grec κυμάζεται. Voir, par exemple, Arcadius, p. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prisc., p. 977, 982, 985.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Prisc., p. 977, 1500. — D'ailleurs cette théorie s'était déjà produite dès le temps de Quintilien. Cependant, à en juger par ce qu'en dit cet auteur (1, v, 23), on l'appliquait alors plus particulièrement aux mots qui ont des homonymes, comme *circum*, sans l'étendre encore à toutes les prépositions.

raison. L'aigu dont les grammairiens dotent la finale des prépositions est une chose purement théorique, un être de raison. Il n'est sensible que lorsque la préposition se trouve isolée, ce qui n'arrive jamais dans la langue parlée; dès qu'elle entre dans le discours, il disparaît. Dans inter árma, super árma, la seconde syllabe des prépositions est grave comme la première : gravantur in omnibus syllabis'. Il est vrai qu'il a dù y avoir une légère différence entre ces deux syllabes; d'après la théorie exposée dans le premier chapitre, on passait du grave à l'aigu par un accent moven, et en prononçant inter árma, la seconde syllabe de inter, plus rapprochée de l'aigu, devait avoir un son un pen moins grave que la première syllabe de ce mot 2. Mais la même accentuation ascendante avait lieu dans les mots composés, intervénio, superpóno: les grammairiens eux-mêmes assimilent ces deux cas: conjunctæ casibus aut loquelis (nous dirions: comme prépositions ou comme préfixes) vim suam sæpe commutant et graves funt<sup>3</sup>. Ceci explique pourquoi on voit si souvent dans les inscriptions la préposition et son substantif réunis en un seul mot, et pourquoi les grammairiens se donnent tant de peine, déploient un luxe de démonstrations qui nous fait sourire, pour faire comprendre à leurs lecteurs la différence entre les prépositions employées comme telles et les prépositions préfixées. C'est quedans une foule de cas l'oreille ne les distinguait pas4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prisc., p. 976.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ce que Priscien indique peut-être par ces mots : Cum annitatur semper præpositio sequenti dictioni, et quasi una pars cum ea efferatur. Page 977.

<sup>5</sup> Donatus ap. Priscianum, p. 977, passage qui se retrouve dans notre Donat, p. 4765.

<sup>4</sup> Qu'on nous permette de faire observer en passant que la distinction

La règle des prépositions est aussi celle des conjonctions et adverbes conjonctifs: at, quum, ut, uti, atque, quoniam, postquam, etc. Ces particules n'ont point d'aigu, parce qu'elles tendent, comme les prépositions, vers le mot qui les suit, et ne s'en séparent pas trèsnettement dans la prononciation. Mais lorsqu'elles suivent le mot auquel elles se rattachent, soit par anastrophe, soit parce que c'est leur place habituelle, elles ne deviennent pas enclitiques, mais s'accentuent sur la première syllabe: Sérpens úti, illud sáltem, majóres quóque 1.

Il faut en dire autant des relatifs qui sont employés comme conjonctions : qui, qualis, quantus, quot, quando, qua, quo, ut, ubi, unde, etc. Dans le sens interrogatif, tous ces mots reprennent l'accent qui leur convient en vertu des règles générales<sup>2</sup>. Suivant Priscien, le pronom relatif est proclitique dans quo cúm, qui

n'était pas plus sensible dans la langue grecque. L'écriture distingue entre κατά φέροντος et καταφέροντος, mais l'oreille ne faisait aucune différence; la seconde syllabe de la préposition, sur laquelle nous marquons un grave, sonnait absolument comme la seconde syllabe de la préfixe, que nous ne marquous point. Apollonius Dyscolos, un excellent témoin, Patteste formellement (de Syntaxi, IV, 1: Το δε καταγράφω είτε δύο μέρη λόγου έστιν, είτε έν, ούκ ένδείκνυται διά της τάσεως καί τά τούτοις όμεια, τὸ ἀποίκου, τὸ καταφέροντος, ἄπαντα τὰ τοιαῦτα τῆς αὐτῆς ἔχεται άμφιβολίας). On aurait donc pu se dispenser de mettre des accents sur les prépositions; mais puisqu'on leur en donne, il faudrait au moins en donner à toutes. La différence qu'on fait entre les atona comme ev, ex, et les autres comme σύν, πεὸ, est tout à fait chimérique, puisque le grave de ces derniers n'est pas un aigu adonci, mais un véritable grave. On sait, d'ailleurs, que cette distinction est assez récente : Hérodien, Arcadius, etc., écrivaient encore Ey, Eg. (V. Gættling, Accent der griechischen sprache, p. 387.)

<sup>:</sup> Prisc., p. 975, 1256, 1240, 1258, 1266, 1281.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quintil., I, v, 26. A. Gellius, VII, n, 11. Prisc., 580, 1018, 1019, 1226, 1267, sq.

cúm, etc., tandis que la préposition devient enclitique à la suite du pronom personnel dans mécum, técum, etc. 1.

Enfin certains adverbes étaient également proclitiques, à moins de se trouver placés après le mot qu'ils affectent. Jam dûdum saucia. Jam clásse tenêbat. Faute de renseignements suffisants, il serait difficile de les énumérer tous avec exactitude<sup>2</sup>.

En comparant calefácit et cónficit, limináque et limínibus, per máre et pérmeo,

on voit que la langue latine traite de la même façon les composés imparfaits, les mots suivis d'une enclitique et les mots précédés d'une proclitique. Cependant les trois cas ne sont pas identiques; l'union des éléments est moins étroite dans per máre que dans calefácit, et dans calefácit elle est autre que dans limináque.

Qu'arrivait-il lorsque plusieurs particules proclitiques se trouvaient l'une à la suite de l'autre, comme dans cette phrase : Edixit, ut qui per urbem irent..? Étaient-elles toutes dépourvues d'accent? Il est difficile de le croire, mais nous n'avons aucun renseignement à ce sujet.

Après avoir examiné l'accent des petits mots qui ont besoin de s'appuyer sur des mots plus robustes, et ne peuvent se détacher de l'ensemble de la phrase, on peut se demander si l'accent tonique des autres mots ne souffrait pas quelque modification par la continuité du discours. Les oxytons grecs adoucissaient leur accent aigu lorsqu'ils se trouvaient au milieu de la phrase. Le latin ne possède qu'un très-petit nombre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prisc., p. 998.

<sup>2</sup> Id., p. 1241, sq.

d'oxytons: ce sont les monosyllabes à voyelle brève; encore faudrait-il en retrancher ceux qui sont proclitiques. Le pronom interrogatif quis, quid, a dû conserver son aigu de même que le grec τίς, τί. Mais les substantifs vir, cór, mél, etc., l'adoucissaient-ils avant un autre mot? Nous l'ignorons; mais ce que Quintilien dit de l'inflexibilité (rigor) de l'accent latin peut faire supposer qu'ils ne l'adoucissaient pas<sup>1</sup>.

Reste une dernière espèce de particules, les interjections. On dit qu'elles n'avaient pas d'accent fixe; des cris et des exclamations ne se soumettent à aucune règle: Quum sit absurdum a turbato tenoris exigere rationem<sup>2</sup>.

#### DISTINCTIONS.

Dans la théorie des proclitiques, les grammairiens expliquèrent l'usage par une doctrine artificielle, mais ils le respectèrent. Il n'en est pas ainsi de plusieurs distinctions qu'il imaginèrent, et qui portèrent atteinte à la prononciation usuelle et vraiment latine. Suivant eux, il faut distinguer par l'accent l'adverbe pone de l'impératif de pono, et la préposition ergo, placée à la suite de son régime, d'ergo, adverbe conjonctif : on prononcera pône móras, érgo túa rûra manêbunt, suivant les règles générales; mais poné súbit cónjux, nóminis ergô, contrairement à ces règles, pour bien distinguer des mots que personne n'aurait jamais con-

¹ Servius, de Accentibus (§ 2, ed. Vindob.), après avoir dit que les monosyllabes ont l'aigu on !e circonflexe, ajoute : Gravem enim sonum non recipiunt. On pourrait trouver dans ces mots la preuve directe de ce que nous supposons.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diomedes, p. 428. Cf. Prisc., p. 1025, 1500.

fondus. A ces deux distinctions répétées par tous¹, quelques-uns en ajoutent d'autres. Dans maria omnia circum, la préposition aurait l'aigu sur la dernière, malgré l'anastrophe, afin de la distinguer du substantif et de l'adverbe homonymes². Les adverbes una et alias seraient périspomènes, l'accent régulier étant réservé à l'ablatif una et à l'accusatif alias³. Enfin les adverbes en o, comme falso, vero, etc., auraient aussi la finale accentuée, à la différence des ablatifs homonymes⁴.

Ce sont là de vaines distinctions, contraires au vieil et bon usage de Rome, et condamnées comme telles par Quintilien. Cependant elles ont pu s'imposer à la longue, grâce à l'influence des écoles, et vicier la prononciation d'un grand nombre de personnes, chez lesquelles l'habitude de la langue grecque, si riche en oxytons, avait émoussé le sentiment de l'accentuation latine.

Il ne faudrait toutefois pas englober dans la même condamnation toutes les distinctions qui peuvent se trouver chez les grammairiens. Il y en a qui sont naturelles et parfaitement admissibles. Nous avons parlé de *itaque* et *utique*, différemment accentués selon qu'ils forment un mot simple ou un mot complexe, ainsi que

¹ Diom., p. 428 Donat., p. 474t sq. Prisc., p. 4288. Max. Victor, p. 1945 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prisc., p. 977. Velius Longus, p. 2218.

<sup>5</sup> Prisc., p. 4500, 1014.

<sup>4</sup> Id., p. 1500.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Quintil., I, v, 25. Ceterum, jam scio quosdam eruditos, nonnullos etiam grammaticos, sic docere ac loqui, ut propter quædam vocum discrimina verbum interim acuto sono finiant... Separata vero hæc (circum et les mots semblables, lorsqu'ils ne sont pas suivis de leur régime) a præcepto non recedent; aut, si consuetudo vicerit, vetus lex sermonis abolebitur.

des noms ou pronoms qui sont tantôt relatifs, tantôt interrogatifs. Ce que les grammairiens disent des divers accents du mot ut rentre dans cette dernière catégorie: interrogatif ou exclamatif, il était aigu; relatif ou conjonctif, il devenait grave et se liait au mot suivant<sup>1</sup>. Sic a l'accent circonflexe, mais il le perd dans les formules de souhait, où il devient proclitique: Sic túa Cýrneas fúgiant exámina táxos<sup>2</sup>. Nê ou naê, particule affirmative, est évidemment un mot tout différent de la particule négative ne, qui prend, dit-on, l'aigu lorsquelle est adverbe (né fúgite), et devient proclitique quant elle est employée comme conjonction (ne lóngum fáciam)<sup>3</sup>. L'aigu sur un monosyllabe à voyelle longue nous semble assez étonnant.

#### MOTS ABRÉGÉS.

Dans les mots apocopés ou syncopés, la voyelle accentuée, si elle est conservée, conserve aussi l'accent. In abscissionibus (et concisionibus), si ea vocalis, in qua est accentus, integra manet, servat etiam accentum integrum. Telle est la règle donnée par Priscien<sup>4</sup>. Mais il n'est pas sûr qu'elle soit vraie dans cette généralité. On conçoit, en effet, que la prononciation usuelle ait assimilé des formes abrégées aux formes complètes, lorsque le souvenir de l'abréviation s'était effacé. Il

¹ Charis., p. 202. Diom., p. 588. Ils formulent la règle assez grossièrement.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prisc., p. 1020, 1242, 1247.

<sup>3</sup> Charis, p. 202. Diom., p. 588. Prisc., p. 1241. Cledon., p. 1296, textes qu'il faut compléter et corriger les uns à l'aide des autres.

Prisc., p. 759 et 1280.

faut donc examiner les applications que les grammairiens donnent à cette règle générale.

Les génitifs en i pour ii, comme Virgili, Valeri, tuguri, conservaient l'accent des formes complètes : on prononçait Virgili, Valéri, tugúri : ceci semble hors de doute<sup>1</sup>.

Il n'est pas aussi certain qu'on ait toujours prononcé Virgili, Valéri, etc., au vocatif, pour rappeler la suppression de l'e final, on plutôt pour marquer la contraction des deux voyelles: car le changement de ĭĕ en ī, comme celui de ĭī en ī, est évidemment une contraction, et non pas une apocope. Priscien l'affirme; Aulu-Gelle assure que l'on serait ridicule de prononcer autrement<sup>2</sup>. Mais au siècle de Cicéron, Nigidius Figulus avait enseigné que ces mots devaient s'accentuer au génitif sur la pénultième (Valéri) et au vocatif sur l'antépénultième (Váleri). Si la règle de Nigidius avait été conforme à l'usage de son temps, il serait difficile d'expliquer comment, du temps d'Aulu-Gelle, on était revenu à une prononciation plus primitive. Les grammairiens, qui savaient que ces vocatifs étaient abrégés, auraient-ils pu changer l'usage jusqu'à rendre ridicule une prononciation moins conforme à l'étymologie? Il nous semble plus probable que Cicéron prononçait, comme Aulu-Gelle, Valéri, Virgíli, au vocatif comme au génitif. Nigidius, qui était un esprit subtil<sup>5</sup>, aura inventé sa règle pour distinguer les deux

A. Gellius, XIII, 25, qui partage sur ce point l'opinion de Nigidius. Prisc., p. 1280.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Id., ibid. Prisc., p. 759.

<sup>3</sup> A. Gellius, XIX, 14, 5. Dira-t-on que Váleri est l'accentuation primitive, que les vocatifs aiment à retirer l'accent, comme ils aiment à émousser la finale des nominatifs, et qu'en effet tous les vocatifs sanscrits

cas : les grammairiens ont toujours eu la manie des distinctions artificielles.

La voyelle de l'enclitique ne est souvent apocopée, sans que l'accent change de place: Tantôn' placuit concurrere motu¹. De même credôn', habeôn', audîn', etc. Nous croyons qu'on prononçait aiguës les voyelles brèves de itán', satín', et peut-être même les voyelles abrégées de vidén', abín'. L'oxytonie est très-rare en latin, mais le tour interrogatif semble la justifier dans ce cas.

S'il faut en croire Priscien, l'impératif produc, les parfaits fumat, cupit, audit, les adverbes illic, istic, les substantifs nostras, optimas, Capenas et leurs analogues, avaient le circonflexe sur la dernière, parce qu'ils tenaient lieu des formes complètes, prodûce, fumâvit, illîcce (ou illîce) nostratis, etc. On peut facilement l'admettre pour les parfaits contractes en āt et īt, qui sont rares et exceptionnels. Quant aux autres formes, nous ne savons jusqu'à quel point l'usage s'accordait avec la règle des grammairiens. Elle ne s'étendait certainement pas à toutes les formes contractes et apocopées. Les substantifs en al avaient dans l'origine la termi-

ont l'accent sur la première syllabe du mot? La langue latine n'offre pas de parallèle à l'appui de cette manière de voir.

<sup>&#</sup>x27; Serv. ad Virg., Én. XII, 505. Sane tantôn circumflectitur: nam quum per apostrophum apocopen verba patiuntur, is, qui in integra parte fueral, perseverat accentus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prisc., p. 650. — Il ajoute: *Idque omnibus placet artium scripto-ribus*. V. aussi p. 649, 759, 1012, 4295 et *passim*. — Priscien a raison de ne pas mettre à côté de *produc* les impératifs refer, confer, etc. Il faut accentuer réfer, confer: on sait que fer, comme fers et fert, comme es et est, n'est pas une forme abrégée, mais la forme primitive. Quant à calefác, madefác, voyez plus haut. Nous négligeons le passage trop altéré de Diomède (p. 369) sur l'accent des parfaits de comperio et de compereo.

naison âle; cependant vectîgal, tribûnal, etc., n'étaient pas accentués sur la dernière, l'abréviation de l'a ne permet point d'en douter.

Nous parlerons ailleurs des syncopes qui sembleut porter sur des syllabes aiguës même, comme súrpere, pour surrípere, áriètě cæso, ténuĭă ferri. Ici nous nous bornerons à une seule observation. Si l'accent latin n'était pas assez fort pour conserver des syllabes accentuées, on peut douter qu'il se soit maintenu, contrairement aux habitudes générales de prononciation, sur la dernière syllabe de nostras ou de illic, mots dont la forme abrégée était consacrée par l'usage, et la forme complète depuis longtemps oubliée.

#### MOTS EMPRUNTÉS AU GREC.

En empruntant des mots ou des noms aux langues étrangères, les Romains les modifièrent conformément aux habitudes de leur organe et de leur oreille<sup>1</sup>. Mais ils firent une exception pour le grec, qu'il était impossible de confondre avec les idiomes barbares.

A Rome, tout ce qui avait de l'éducation savait le grec, et cette langue était si harmonieuse, qu'on avait grand soin de pronoucer les mots qui en étaient tirés avec le son que leur donnaient les Grecs eux-mêmes. Un mot grec semblait donner plus de grâce au discours, plus de douceur au vers; aussi les poêtes et les orateurs ne laissèrent-ils pas échapper l'occasion de s'en servir à propos. Dans ces mots, on faisait sonner l'y, le th,

¹ Prisc., p. 1287. Sed in peregrinis verbis et barbaris nominibus... nulli sunt certi accentus.

le ph, à la façon des Grecs, et on conservait souvent jusqu'à leur accent '.

Voici ce qu'enseignent à ce sujet les grammairiens, et particulièrement Servius, le seul qui entre dans quelques détails <sup>2</sup>. Un mot grec passait-il dans le discours latin sans altération, avec les mêmes lettres et la même désinence, on lui conservait aussi l'accent primitif. On prononçait Pallás avec l'aigu, fatidicæ Mantûs, avec le circonflexe sur la finale; on mettait un aigu sur la pénultième brève dans Epytiden, per aéra lapsæ; et sur l'antépénultième, malgré la longueur de la pénultième, dans Dáreta, Dodonaeosque lébetas.

Les mots à désinence grecque, tirés de radicaux latins, suivaient l'analogie du grec. Memmiádes, Scipiádes avaient l'accent sur l'avant-dernière, comme Μιλτιάδης et Ασκληπιάδης.

Quant aux mots grecs naturalisés par une désinence latine, Servius y autorise l'accent latin (áëris, étheris, Simoéntis); mais il admet aussi, peut-être à tort, l'accentuation grecque (aéris, æthéris, Simoentis).

Mais les Romains ne s'étaient pas toujours complu à cette imitation des sons étrangers. Les contemporains de Caton l'Ancien étaient encore trop foncièrement Romains pour se plier à aucune mode venue de la Grèce, et les mots de ce pays n'étaient admis par eux qu'à la condition de prendre un costume tout à fait latin. Ils disaient Burrus au lieu de Pyrrhus, Bruges au lieu de Phryges<sup>3</sup>, il n'y a pas d'apparence qu'ils se soient jamais efforcés de reproduire l'accent grec. Plus

<sup>1</sup> Quintil., XII, x, 28. 55.

<sup>2</sup> Servius, de Accentibus, § 9-15, ed. Vindob. Cf. Diom., p. 428. Donat., p. 1744.

<sup>8</sup> Cic., de Orat., 48.

tard on apprit à se familiariser avec les sons de quelques lettres grecques; mais la flexion latine des noms grecs prévalut jusqu'au temps de Cicéron<sup>1</sup>, et l'accentuation latine de ces noms jusqu'au siècle d'Auguste. Les vieillards que Quintilien avait connus dans sa jeunesse 2 prononcaient Atreus, Térei, Nérei (au datif) avec l'aigu sur la première; de son temps, on mettait un circonflexe à la dernière syllabe de ces mots. Il est vrai que Ατρεύς est oxyton en grec; le circonflexe au lieu de l'aigu est une dernière concession faite aux habitudes latines; encore au quatrième et au cinquième siècle, les grammairiens donnent un circonflexe aux noms Themistô, Callistô, Arcanân 5: ils reculent l'aigu, sinon d'une syllabe, au moins d'un temps. Mais, à cette exception près, l'accentuation grecque s'établit si bien dans ces mots, qu'elle finit par en altérer la quantité 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quintil., I, v, 58-64. Cic., ad Att., VII, 5, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quintil., I, v, 24. Ib., 62.

<sup>3</sup> Prisc., p. 1289 sq. Serv., de Accent., § 5 et 16.

<sup>4</sup> V. plus bas, au chap. de la Décadence.

# CHAPITRE IV.

DU ROLE DE L'ACCENT TONIQUE DANS LES VERS LATINS.

On sait le rôle considérable que l'accent tonique joue dans la versification moderne. Un vers allemand ou anglais est une suite de syllabes alternativement accentuées et dépourvues d'accent. Les langues romanes comptent les syllabes du vers, mais elles ne laissent pas de demander des syllabes accentuées à la rime, à l'hémistiche et à d'autres places moins déterminées.

La versification des anciens est fondée sur la durée des syllabes, sur la mesure du temps. La brève forme l'unité de mesure, le *temps* simple; la longue équivaut à deux brèves. Mais il est facile de comprendre que la simple juxtaposition de longues et de brèves ne suffit pas pour former des mesures, sans le secours d'un autre principe; et il s'agit de savoir quel était le rapport entre cet autre principe et l'accent syllabique. Expliquons-nous.

Avec des brèves et des longues, on peut composer un assez grand nombre de mesures, qui diffèreront les unes des autres par l'étendue et par le mélange des deux éléments. Cependant ces mesures ne seraient pas saisies par l'oreille, elles seraient comme si elles n'é-

<sup>1</sup> Quicherat, Traité de versification française, p. 455 et suiv.

taient pas, si aucune autre modification ne venait s'ajouter à la différence de durée. Quelle est la mesure de ce vers de Sénèque :

# Nondum quisquam sidera norat.

Est-il dactylique? Est-il anapestique? Doit-il se diviser par mesures de six brèves ou de trois longues? La nature des syllabes ne saurait nous l'apprendre; nous avons beau voir des longues et des brèves, nous ne voyons pas où commence et où finit chaque mesure. Le seul moyen de rendre la mesure sensible est de la cadencer, de l'animer par le rhythme. Prononcez ce vers en articulant un peu plus fortement les syllabes que nous allons marquer d'un trait vertical:

vous en ferez un vers anapestique. Appuyez sur d'autres syllabes, vous changerez la nature du mètre. Il n'y a pas de mesure sans rhythme, il n'y a pas de rhythme sans temps fort et temps faible.

On n'a pas besoin d'être musicien pour comprendre ce qu'est le temps fort et le temps faible : ces termes désignent une chose fort simple. Il suffit de s'observer en dansant pour s'apercevoir que certaines parties de chaque mesure se marquent plus fortement et les autres parties plus faiblement ; celles-là sont les temps forts, et celles-ci les temps faibles. Qu'on écoute attentivement un orchestre, ou seulement un tambour, on pourra faire la même observation. Pour prendre des exemples encore plus simples, il y a du rhythme dans les pulsations du cœur, dans le tic-tae d'une horloge, dans le bruit d'un marteau de forge,

de l'eau qui tombe des gouttières. C'est que tous ces mouvements frappent l'oreille par une succession réglée de sons et de silences, ou de forts et de faibles. Mais il n'y a point de rhythme dans le bruit d'une cau qui coule, ni d'une voiture qui roule sur le pavé, ni de la pluie lorsqu'elle tombe avec violence. C'est que l'eau et la voiture ont un mouvement continu, la pluie violente un mouvement désordonné. Pour qu'il y ait rhythme, il faut que le temps soit divisé par des mouvements successifs et distincts les uns des autres. Il faut de plus que le temps soit divisé en parties égales ou faciles à comparer, en d'autres termes, qu'il soit mesuré. Il faut enfin que cette division régulière du temps soit sensible, et elle ne le sera que par la succession alternative, soit de sons et de silences, soit de temps forts et de temps faibles 1.

Du reste, ce moyen de faire sentir la mesure du temps n'est pas un artifice qu'on ait jamais eu besoin d'inventer; l'homme s'en avise naturellement; son instinct le lui dicta la première fois qu'il se mit à danser. Le mouvement des vers anciens est, en quelque sorte, une danse; ils s'avancent à pas cadencés, et ces pas s'appellent *pieds*.

Ce qui prouve mieux que tout ce que nous pourrions dire que le rhythme était l'âme de la versification antique, c'est que la théorie des pieds et des mètres était fondée tout entière sur le rapport entre le temps fort et le temps faible. Aristoxène, qui est la plus grande autorité en ces matières, Aristide Quintilien, Platon, Aristote, Cicéron, Quintilien, saint

¹ Nous n'avons guère fait que développer ce que dit Cicéron. De Ovat., III, 48.

Augustin, pour ne pas compter une foule de grammairiens obscurs, s'accordent sur ce point. Ils appellent le temps faible arsis (le levé), et le temps fort thesis (le baissé, le frappé); ils donnent à la combinaison d'une arsis et d'une thesis le nom de pied; et ils prennent le rapport entre ces deux termes pour base d'une classification simple et lumineuse, qui embrasse les pieds de la musique, de la danse et des vers '.

Il est donc bien établi qu'il y avait dans les vers anciens une succession alternative, et comme une pulsation de temps forts et de temps faibles, qui en constituait le rhythme. On la marquait, soit en battant la mesure du pied et de la main, soit en appuyant un peu plus sur certaines syllabes, et un peu moins sur d'autres: nutus pronuntiantis atque plaudentis, comme dit saint Augustin<sup>2</sup>. Et c'est ce que font encore aujour-d'hui ceux qui savent bien lire les vers grecs et latins; ils marquent les temps forts et les temps faibles sans s'en apercevoir.

O fortunatos nimium, sua si bona norint. Fortunatus et ille deos qui novit agrestes.

<sup>1</sup> II suffit de citer Aristide Quintilien, p. 34. Meib.: Πεὸς μὲν εὄν ἐστι μέρες τοῦ παντὸς ῥοθμοῦ δι' εὄ τὸν ὅλον καταλαμβάνομεν. Τεότου δὲ μέρη δύο, ἄρσις καὶ θέσις. C'était la définition usnelle, et on la retrouve chez Mar. Victor., 1, p. 2485. Putsche: Pes est certus modus syllabarum, quo cognoscimus totius metri speciem, compositus e sublatione et positione. V. aussi Aristoxeni Rhythmica Elementu, p. 288 et suiv., ed. Morelli, Ven. 1785. Plato., de Rep., p. 400. Aristot, Rhet., III, c. viii. Cic., Orat., c. Lvi. Quintil., Inst. orat., IX, iv, 43, etc. Saint Augustin, de Musica, tout le liv. II. — Quant aux mots arsis et thesis, voy. la note 4 à la fin de ce chapitre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint Augustin, de Musica, liv. IV, c. xxvu. Comp. Quintil., IX, IV, 456. (Iambi) sunt e duabus modo syllabis, coque frequentiorem quasi pulsum habent.

Les trois premières syllabes de fortunatos et de fortunatus sont les mêmes, et cependant elles ne se prononcent pas tout à fait de la même facon. Dans le premier vers, un léger effort de la voix porte sur tu, dans le second, sur for et sur na. On voit par cet exemple que cet effort de la voix ne portait pas toujours sur les mêmes syllabes dans le même mot, et qu'il ne coincidait pas avec l'accent tonique. Cela peut nous étonner, parce que dans nos langues modernes, les syllabes fortes du vers sont nécessairement les mêmes que les syllabes accentuées des mots. Mais cela s'explique par la différence que nous avons signalée entre l'accent antique et l'accent moderne 1. Celui-ci est un appui de la voix, une articulation plus forte ou plus faible; celui dà était un chant, une intonation plus aiguë on plus grave. On conçoit que l'accent moderne se confonde avec le temps fort du vers et du chant, parce qu'il en partage la nature, et on concoit aussi que l'accent antique ne s'accordat pas avec le temps fort, parce qu'il en différait essentiellement 2.

Il y avait donc dans les vers anciens, outre la durée des syllabes et la pulsation des forts et des faibles, qui constituent le rhythme et que nous pouvons facilement reproduire, un élément d'harmonie distinct

<sup>&#</sup>x27;C'est faute de se rendre compte de cette différence que M. B. Jullien (de Quelques Points des sciences dans l'antiquité) méconnait la cadence des vers antiques et la nature même des langues anciennes, qu'il dépondle hardiment de la quantité pour ne leur laisser qu'un accent moderne.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Fr. Ritter a très-bien distingué la *thesis* de l'accent aigu dans ses *Elementa grammaticæ latinæ*, Berl. 1851, p. 15, etc. Il y propose de marquer le temps fort par un trait vertical, comme nous faisons dans cet ouvrage. Les éditeurs allemands de Plaute et de Térence le désignent très-mal à propos par un accent aigu.

du rhythme, la modulation de l'accent tonique, que, nous ne pouvons plus nous flatter de reproduire exactement, de même que le son de certaines lettres grecques et latines nous échappe.

Une dernière question se présente. Le rhythme des vers modernes est marqué par les accents toniques. Mais qu'est-ce qui indiquait le rhythme des vers grecs et latins qui étaient destinés à la simple lecture? Comment y distribuait-on les temps forts et les temps faibles sans le secours de la musique? La réponse est encore fort simple. Les syllabes fortes des vers n'étaient pas les mêmes que les syllabes aiguës des mots, mais dans les mètres non lyriques, elles étaient généralement les mêmes que les syllabes longues. Dans l'hexamètre, la première longue de chaque dactyle forme le temps fort, et les deux brèves le temps faible. Le trochée a aussi pour temps fort la longue par laquelle il commence. Le temps fort de l'iambe et de l'anapeste est formé par la longue qui se trouve à la fin de ces pieds 1. Cependant l'effort de la voix et la durée des syllabes sont des choses distinctes, et, dans les vers auciens, les temps forts ne coïncident pas toujours et continuellement avec les syllabes longues, ni les temps

¹ V. Aristide Quintilien, p. 56 et 57. Meib. Bacchius Senior, p. 28. Meib. — Nous invoquons ces témoignages, parce que ces faits, qui nous semblent incontestables, out été révoqués en doute par un savant d'une grande antorité en ces matières. Ajoutons le témoignage d'Aristoxène (Rhythm. Elem., p. 292, Morelli). Voici comment cet auteur explique ce qu'est le chorée irrationael : « Qu'on se figure deux pieds, dit-il, l'un d'un frappé de deux temps et d'un levé d'un temps; le chorée irrationnel a le mème frappé que ces deux pie ls et un levé intermédiaire entre leurs levés. » Évidemment le second de ces pieds est le chorée rationnel, qui, comme on sait, reçut plus tard le nom de trochée.

faibles avec les syllabes brèves. S'il y a plusieurs longues de suite dans un hexamètre, si l'iambe est remplacé par un tribraque ou par un dactyle, c'est le mouvement général des vers qui indique la place des temps forts. D'ordinaire, le contraste entre les longues et les brèves rend plus sensible le contraste entre les temps forts et les temps faibles; mais il arrive assez souvent que le premier est effacé et que le second seul subsiste.

Ce que nous venons de dire sur le rôle que l'accent tonique jouait dans les vers anciens, ou plutôt qu'il n'y jouait pas, s'applique aux vers latins comme aux vers grecs; mais pour ces derniers, cela est d'une vérité plus sensible et plus incontestée. Quant à la versification latine, on a cru remarquer que plusieurs poëtes avaient recherché, dans certaines espèces de mètre, une coïncidence partielle, imparfaite, des syllabes fortes du vers avec les syllabes accentuées des mots. Nous allons rechercher ce qu'il y a de vrai dans ces remarques, cela pourra jeter un certain jour sur la nuance qui séparait l'accent latin de l'accent grec, et qui le rapprocha de plus en plus de l'accent moderne.

Nous parlerons d'abord du vers héroïque, et ensuite de l'ïambe et du trochée. Et comme, dans cette recherche, il importe de distinguer les époques aussi bien que les mètres, nous examinerons le vers héroïque plus particulièrement chez Virgile et les poëtes du siècle d'Auguste, et l'ïambe et le trochée chez Plaute et chez Térence. Nous remonterous enfin au saturnien, dont se servit la poésie primitive des Latins.

## L'HEXAMÈTRE ÉPIQUE.

Pour peu qu'on examine des hexamètres grecs ou latins, on trouvera que les accents toniques y sont distribués sans règle, et que les poëtes n'ont pris aucun soin de les faire coïncider avec les temps forts du vers 1.

Ítáliam fáto prófugus Lavináque venit.

Des six syllabes fortes de ce vers, il n'y en a qu'une seule qui soit en même temps une syllabe accentuée, c'est la dernière. Mais au dernier pied la coïncidence est nécessaire, à moins qu'on ne le coupe par la plus dure de toutes les césures.

Cependant les poëtes du siècle d'Auguste, on l'a remarqué depuis longtemps, s'imposèrent une règle inconnue avant eux; ils évitèrent de terminer le vers héroïque par un mot de la forme d'une ionique mineur ou -- ou d'un molosse -- -. On rencontre dans les fragments d'Ennius:

Quom neque Musarum scopulos quisquam superarat. Nec mi aurum posco, nec mi pretium dederitis.

Et beaucoup d'autres vers pareils. Cette chute est encore assez fréquente chez Lucrèce.

Propter egestatem linguæ et rerum novitatem. Discutiant, sed naturæ species ratioque<sup>2</sup>.

M. Vincent a exposé une théorie nouvelle du vers héroïque dans son beau Mémoire sur la musique des anciens (Notices et Extraits, t. XVI, seconde partie, p. 207 et suiv.). Nous aurions plus d'une objection à y faire; mais, sans entrer ici dans le détail de cette question, l'ensemble de notre travail fera assez comprendre pourquoi nous ne saurions adopter des vues si éloignées de la tradition antique.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lucret., I, 139. 148.

Pourquoi ne se trouve-t-elle plus chez Virgile? C'est, dit-on, parce que l'oreille plus délicate de ce poëte n'aimait pas que le temps fort du cinquième pied tombât sur la dernière syllabe d'un mot, syllabe qui, en latin, ne peut jamais avoir l'accent tonique : elle exigeait pour les deux derniers pieds l'accord des accents et des temps forts, qu'elle ne demandait pas pour le commencement du vers 1. Le fait est incontestable, mais l'explication qu'on en donne ne peut être admise sans examen.

On prouve la justesse de cette explication par cet autre fait que Virgile et les poëtes qui suivirent son exemple ne s'astreignent plus à cette règle dès que le vers se termine par un mot grec; cette preuve est faible. Dans sacrum Polyphæten, nitens elephanto <sup>2</sup> et autres fins de vers pareilles, l'avant-dernier mot est latin, et il ne s'agit que de l'accent de l'avant-dernier mot. Il faut dire que ces fins de vers, contraires aux règles que Virgile s'impose d'ailleurs, furent admises par lui comme reminiscences de la poésie grecque, de même que d'autres figurent dans son poëme à titre de souvenirs de la vieille poésie latine : certes, il n'aurait pas terminé d'hexamètre par restituis rem, et magnis dis, etc., s'il n'avait pas voulu rappeler des vers célèbres d'Ennius.

Voici maintenant ce qui peut donner des doutes sur la justesse de cette explication. Virgile évite aussi des chutes, familières à Lucrèce, comme natura animai, natura animantum, adjuta aliena, natura obituque <sup>3</sup>, et

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> G. Hermann, Epitome doctrinæ metricæ, § 522 Quicherat, Versif. lat., p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Virg., En. VI, 484, 896.

<sup>3</sup> Lucr., I, 112. 194. 264. 457.

même comme omne animantum, mente animoque '. Cependant les frappés s'accordent ici avec les accents. D'un autre côté, Virgile ne craint pas de terminer ses vers par Lavináque venit, Tiberináque longe, armáque fixit², etc., et par ab Jóve summo, et bóna Juno, qui síbi lethum³; et cependant ces enclitiques et ces proclitiques ont pour effet de rompre l'accord entre les syllabes fortes et les syllabes accentuées.

Il paraît donc qu'en évitant les chutes ioniques, les poëtes du siècle d'Auguste étaient moins choqués par le désaccord entre les frappés et les accents, que par la césure même après la longue du cinquième pied. En effet, cette césure par elle-même, abstraction faite des accents, rend la chute des vers moins coulante, et l'hexamètre ne tombe pas aussi bien, lorsqu'il est terminé par un mot ionique, comme superarat ou animantum. Toutes les fois que les pieds des mots contredisent les pieds du vers, le mouvement du rhythme est dissimulé : c'est là l'effet des césures, et le vers héroïque s'en accommode fort bien, il en acquiert même plus d'unité et de force, pourvu qu'on le termine par une chute d'une cadence sensible. Voilà pourquoi ces poëtes, qui portèrent si loin l'art de la versification, après avoir coupé les premiers pieds des vers par les mots, aimaient à en marquer la fin par une plus grande conformité entre les mots et les pieds.

On peut se convaincre par l'examen des ïambes de Sénèque que telle était en effet l'intention de ces

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lucr., 1, 1 et 581. 1, 74 et passim. — On lit, il est vrai, dans l'Enéide (VI, 41): Magnam cui mentem animumque, mais cette chute exceptionnelle s'explique encore par un souvenir littéraire.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Virg., Æn., 1, 2, 15. 248

<sup>3</sup> Ib., 1, 580; VI, 125; I, 754; VI, 454.

poëtes. Dans les tragédies de Sénèque<sup>1</sup>, la plupart des vers sont faits comme ceux-ci :

At qui favoris gloriam vérì pétit, Animo magis quam voce laudári vólèt.

Sept vers sur huit s'y terminent par un mot dissyllabe, ce qui a pour effet de faire tomber les deux derniers temps forts sur des syllabes finales et non accentuées. Si Sénèque affectionna cette chute, qu'avant lui Plaute et Térence, Catulle et Horace n'avaient ni recherchée ni évitée, c'est qu'évidemment il appliqua à l'ïambe la loi que Virgile s'était imposée pour l'hexamètre. Il voulut marquer la fin du vers par la conformité des mots et des pieds. Il en résulta que les temps forts et les accents toniques, qui s'étaient accordés à la fin de l'hexamètre, ne s'accordaient plus à la fin de l'ïambe; mais les poëtes n'avaient recherché ni cet accord, ni ce désaccord.

Nous ne contesterons cependant pas que l'accent tonique n'ait pu, à l'insu des poëtes, être pour quelque chose dans ce perfectionnement de la chute du vers héroïque. Ce qui nous le fait penser, c'est que les Grecs, plus dominés, il est vrai, par l'exemple de leurs vieux poëtes, et particulièrement d'Homère, que les Latins ne le furent par celui d'Ennius, ne songèrent jamais à s'imposer cette règle dans la facture de leurs hexamè-

¹ Il n'importe, pour la question qui nous occupe, que ces tragédies soient du philosophe Sénèque, comme nous le croyons, ou qu'elles soient d'un autre, puisqu'elles sont certainement du premier siècle. D'ailleurs, les ïambes que le philosophe a insérés dans sa 145° lettre à Lucifius sont absolument de la même facture. On trouve la même chute de l'iambe dans une pièce de vers qui porte le nom de Tibulle (*Priap.* 85). Etait-ce là un perfectionnement de l'iambe latin? Cette question sera discutée au chapitre VIII.

tres; et que l'accent gagna tous les jours plus de terrain dans la langue latine, et domina franchement dans la poésie populaire peu de siècles après Virgile. Enfin dans la poésie grecque aussi, l'influence de l'accent se fit d'abord sentir à la fin de certains vers. Les choliambes de Babrius, poëte d'une date incertaine, mais qu'on ne peut faire descendre plus bas que l'an 200 après J.-C., sont d'une facture très- correcte et tout à fait antique; mais ils présentent déjà cette particularité curieuse, signalée par M. Fix, que tous les vers s'y terminent par un mot paroxyton.

### L'IAMBE ET LE TROCHÉE DES COMIQUES LATINS.

Le grand critique anglais Bentley est, je crois, le premier qui se soit servi de l'accent tonique pour rendre compte des vers de Plaute et de Térence. Il chercha à établir, disons mieux, il affirma résolument, que l'accent dominait la quantité dans les vers de ces poêtes, qu'il était le principe de leur versification. Cette théorie fut depuis accueillie et développée par d'autres savants, et particulièrement par ceux de l'Allemagne; il suffit de nommer Godefroy Hermann.

Cependant les anciens eux-mêmes ne semblent s'être jamais doutés du rôle que l'accent tonique jouait dans les vers de leurs vieux poëtes. On a beau lire leurs métriciens, leurs grammairiens, tous leurs auteurs enfin, on n'en trouve pas le moindre indice. Qu'est-ce qui put accréditer une théorie aussi peu autorisée? Deux causes y contribuèrent. L'une tient aux choses mêmes ; les syllabes fortes des ïambes et des trochées latins coïncident souvent avec l'accent tonique : ce fait est

certain, facile à vérifier, et, ajoutons-le tout de suite, facile à expliquer. L'autre tient aux personnes; la versification anglaise, ainsi que la versification allemande, n'est fondée ni sur le nombre des syllabes, ni sur leur quantité, mais sur le nombre et la distribution des accents toniques. Des savants anglais ou allemands devaient être tout disposés à retrouver dans des vers latins d'une cadence effacée et peu sensible celle à laquelle leur oreille était habituée. La découverte une fois publiée, rien ne sembla plus naturel, plus nécessaire à leurs compatriotes : chacun trouve que sa coutume est la plus conforme à la nature¹.

Il fallut cependant s'arranger avec les faits qui se prêtent à cette théorie dans une certaine mesure, mais qui y sont souvent rebelles. Le vers ïambique de six pieds complets se termine par un temps fort; aucun mot latin ne se termine par une syllabe accentuée. La coïncidence est donc impossible au dernier pied, et toutes les fois que le vers finit par un mot de deux syllabes (ce qui n'est pas rare), elle n'a pas non plus lieu pour l'avant-dernier pied. D'un autre côté, il se trouve qu'au commencement du vers, l'accord entre l'accent et le temps fort n'est pas moins souvent néghgé. On

Il faut bien se mettre en garde contre ces illusions, auxquelles tout le monde est sujet. La plupart des Allemands s'imaginent que l'alexandrin français doit se pranoncer comme un vers l'ambique (Oui, puisque je retrouve un ami si fidèle), et ils prètent ainsi fort gratuitement aux vers de Racine la monotonie des alexandrins allemands qu'on faisait au dernier siècle, et qu'on a bien fait d'abandonner depuis. La plupart des Français, et particulièrement ceux du Nord, s'imaginent, au contraire, que l'aselépiade est une espèce d'alexandrin, et que le glyconique répond au vers de huit syllabes. Cela est tout simple. On prononce les vers d'Horace comme si c'étaient des vers français; il n'est pas étonnaut qu'on y trouve la ressemblance qu'on y a mise.

établit donc que la théorie ne s'appliquait avec une certaine rigueur qu'à la séconde dipodie, et on ajouta, pour excuser les poëtes, qu'en étendant la règle à tous les pieds, ils se seraient trouvés trop à l'étroit pour la facture des vers; excuse étrange, si, en effet, l'accent tonique était alors le principe de la versification iatine.

Pour ce qui est de la seconde dipodie, la chose s'explique aisément. On sait que la césure principale de l'iambe, comme de l'hexamètre, tombe au milieu du troisième ou du quatrième pied. De là vient, ce que les anciens ont déjà observé<sup>1</sup>, que les deux premiers ainsi que les deux derniers pieds du trimètre peuvent être formés chacun par un mot, tandis que la même chose ne se voit aux deux pieds du milieu que par une licence extrêmement rare.

Graecis bónis latinas fécit nön bónis. Item út Menündri phäsma nunc núper dédit. Púerùm suppöni, fülli per sérvóm sénem.

Ces vers, tirés du prologue de l'Ennuque, sont corrects. On y voit plusieurs fois un mot former un pied; mais cela ne se voit point au milieu des vers : la césure est observée. Comme les mots latins n'ont jamais l'accent sur la dernière, et qu'ils l'ont toujours sur l'avant-dernière, lorsqu'elle est longue, il en résulte que dans les mots placés soit avant, soit après la césure, le temps fort tombe généralement sur la syllabe accentuée : latinas, fêcit, Menăndri, phăsma, suppini, fălli². La règie de la césure est la même dans les vers grecs,

Ούχ έστιν ούδὲν δεινόν ῷδ' εἰπεῖν ἔπος, Ούδὲ πάθος, ούδὲ συμφορά θιήλατος,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aulu-Gelle, XVIII, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. Ritter, Elementa grammat. lat., p. 69.

et la coïncidence des temps forts et des accents serait aussi la même, si les mots étaient accentués à la manière latine, οὖδεν, δεῖνον, οὖδε, σύμφορα. Cette coïncidence est donc purement accidentelle, elle tient à la césure; on voulait éviter de briser l'unité du vers en le divisant en deux hémistiches égaux, mais on ne voulait pas éviter la discordance des temps forts et des syllabes accentuées.

On imagina aussi toutes sortes de supports artificiels pour étayer la théorie mal assurée; comme l'accentuation réelle ne se prêtait pas toujours au système, on inventa une accentuation chimérique. Ainsi on posa en principe que l'accent reculait toutes les fois que la dernière syllabe d'un mot ne compte pas dans le vers<sup>1</sup>.

Poeta cum primum animum ab scribendum appulit.

A entendre nos grammairiens modernes, les Latins auraient prononcé scribendum avec l'aigu sur la première syllabe, parce que la dernière s'élidait dans ce vers. Mais aucun témoignage ancien n'autorise cette hypothèse étrange. On sait que la dernière syllabe s'effaçait, se confondait jusqu'à un certain point avec la première du mot suivant, mais qu'elle ne disparaissait pas dans la prononciation<sup>2</sup>. L'hypothèse qui fait changer l'accent par suite de l'élision n'a donc aucune apparence de probabilité. Mais cette hypothèse n'aide pas même le système à l'usage duquel elle fut inventée. On lit dans le même prologue, v. 24.

Potius quam istorum obscuram diligentiam.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hermann, Elem. doct. metr., p. 64, et avec plus d'assurance, Epit. doct. metr., § 100.

<sup>\*</sup> On en trouve une preuve frappante dans Aulu-Gelle, VII (VI), 20, 6, si toutefois l'évidence a besoin d'être démontrée.

Ici le temps fort tombe sur la deuxième syllabe du mot istorum; en faisant reculer l'accent tonique, on empêcherait donc l'accord qu'on veut amener. M. Ritschl¹ a déjà fait observer que ce cas se présente très-souvent.

On avança que les mots terminés par trois brèves, comme miseria, familia, ceciderit, avaient, du temps de Plaute et de Térence, l'accent sur la quatrième syllabe avant la fin, parce que le temps fort du vers porte souvent sur cette syllabe<sup>2</sup>. C'est là un cercle vicieux, c'est supposer l'identité du temps fort et de l'accent, qu'il s'agirait de démontrer. Du reste, il en est de cette hypothèse comme de la précédente; elle est faite en vue d'un certain nombre de passages, mais en en négligeant beaucoup d'autres. On lit, il est vrai, chez Térence:

Serva, quod in te est, filiam et me et familiam;

mais on y lit aussi:

Servare prorsus hanc familiam non potest z.

Dans officia, ingenia, le temps fort porte souvent sur la quatrième syllabe avant la dernière, mais il peut aussi porter sur la troisième, comme dans ces vers :

Ita tute attente illorum officia fungere. Meretricum ingenia et mores posset noscere\*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prolegomena ad Plautum, p. 217. — Il est vrai que M. Ritschl en conclut que, dans ce cas, l'accent pouvait rester ou changer à volonté. Il est étrange que ceux-là mêmes qui attachent une si grande importance à l'accent le traitent si cavalièrement.

Hermann, ll. cc.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ter., Heaut. IV, 8, 4. Andr. IV, 7, 44.

<sup>·</sup> Heaut., 1, 1, 14. Eun., V, 4, 10.

Que faut-il donc penser de l'influence de l'accent tonique sur la versification des comiques latins? Pour approfondir la question et arriver à des résultats précis, il faudrait rechercher comment ces poëtes distribuent les mots dans le vers, si les mots de même mesure et accentués de la même façon se trouvent chez eux toujours à la même place ou à des places analogues, et si la disposition des mots semble indiquer le désir de faire accorder les temps forts avec les syllabes accentuées.

Ces recherches, très-pénibles et très-minutieuses, sont aujourd'hui faciles, grâce aux immenses travaux de M. Ritschl. Ce critique a constitué le texte de Plaute sur une base solide en comparant tous les manuscrits, et particulièrement le précieux palimpseste de Milan, avec un soin infini. De plus, il a recherché et discuté les règles de la prosodie et de la versification de Plaute d'une manière beaucoup plus complète et plus méthodique qu'on n'avait fait avant lui. Nous nous servirons de ses recherches, en les contrôlant, en écartant ce qui nous semble hasardé ou subtil, nous en tirerons des résultats différents de ceux de M. Ritschl; toujours est-il que nous lui devons ce qui fait le fond des pages suivantes.

Et d'abord voici le résultat établi par M. Ritschl. La versification des vieux poëtes dramatiques de Rome repose sur la quantité; mais, en se conformant rigoureusement aux règles de la quantité, ces poëtes se sont efforcés de tenir compte de l'accent autant que cela était possible.

Nous voilà loin des théories de Bentley. La quantité

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> T. Accii Plauti Comædiæ, ex recensione Fr. Ritschelii, Bonnæ, 1848, t. 1, Prolegomena, p. 207.

est la loi des vers de Plaute et de Térence, comme de ceux de Virgile et d'Horace. C'est là une vérité incontestable, un fait acquis et sur lequel il serait inutile d'insister longuement. Nous n'entrerons pas non plus ici dans le détail des différences qui séparent la prosodie de Plaute de celle de Virgile; elles sont étrangères au sujet qui nous occupe, et se placeront plus convenablement dans un de nos chapitres suivants.

Mais quoique la quantité domine la versification de Plaute, les règles de l'accent, nous dit-on, ne laissent pas d'v être observées dans la mesure du possible. C'est ici que nous sommes obligés de nous séparer de M. Ritschl. Nous pensons qu'il a fait trop de concessions aux opinions répandues dans les écoles d'Allemagne. Nul doute que les règles de l'accent n'aient été observées dans la prononciation des vers de Plaute, comme de tous les autres poëtes; il serait absurde de supposer qu'on eut jamais pu songer à les violer et à rendre les mots méconnaissables, afin de mieux faire ressortir l'harmonie du vers. Mais l'accent tonique et le temps fort étaient des choses essentiellement distinctes, qui ne se confondaient ni du temps de Plaute ni au siècle d'Auguste. Pour le démontrer, il sera nécessaire d'examiner la question avec quelque détail; nous tâcherons cependant d'être aussi court que possible1.

Et d'abord, on convient que les poëtes comiques ne tiennent pas toujours et partout compte de l'accent tonique. Le rôle de l'accent est nul dans les morceaux

Nous sommes heureux d'apprendre que M. Bœckh (Verhandlungen der Berliner Academie, 1854, mai, p. 264) vient de se prononcer contre les théories répandues en Allemagne. On ne traitera pas nos vues d'hérésies philologiques.

lyriques et dans les anapestes; dans les ïambes mêmes de huit pieds complets (octonaires), ainsi que dans quelques autres espèces de vers, il n'est pas très-sensible. L'influence de l'accent ne se fait bien sentir, nous dit-on, que dans les iambes de six pieds (sénaires ou trimètres) et dans les trochées de sept pieds et demi (septénaires ou tétramètres catalectiques). Ces mètres, il est vrai, sont plus particulièrement destinés au dialogue, à la conversation proprement dite; les autres étaient plus ou moins chantés, avaient peut-être un accompagnement musical. Cette différence pourraitelle expliquer que l'accent tonique eût réglé la cadence des uns et qu'il n'eût pas réglé celle des autres? Nous l'admettons, si l'on veut, mais nous ferons observer que les hexamètres contemporains d'Ennius n'étaient certainement ni chantés ni accompagnés de musique, et que l'accent ne semble être pour rien dans leur facture. Mais, répondra-t-on, l'hexamètre ne peut être mis sur la même ligne que l'ïambe; c'est un vers savant, emprunté aux Grecs. Soit, faisons cette concession excessive, et renfermons-nous dans les deux espèces de vers que nous nommerons simplement ïambes et trochées.

En parlant de l'accord des temps forts avec les accents, on n'entend pas que toutes les syllabes fortes de chaque vers soient aussi des syllabes accentuées; pour remplir cette condition, il faudrait exclure des vers tous les mots d'une certaine longueur.

Tam bellatorem Mars se haud ausit dicere1.

Dans ce vers, les mots bellatorem et dicere renfer-

<sup>1</sup> Plant., Mil. glor., 11.

ment chacun deux frappés, dont l'un porte sur la syllabe accentuée, et l'autre sur une syllabe qui ne l'est pas. Cela est inévitable, et, pourvu que toutes les syllabes accentuées des mots se trouvent être des syllabes fortes dans le vers, nous accorderons que la coïncidence est parfaite. Les langues germaniques ellesmêmes, dont la versification est fondée sur l'accent tonique, n'en demandent pas davantage.

On trouve assez souvent chez Plaute et chez Térence des mots de deux, et même de trois syllabes, placés

tout entiers dans le temps faible.

Populo ut placerent quas fecissent fabulas. Habet. Observabam mane illorum servulos. Quoi me custodem erus addidit miles meus!

Les mots populo, habet, erus, ne sont pas dépourvus d'accent, mais ils sont dépourvus de frappé. Ceci constitue déjà un désaccord assez sensible; mais enfin il y a seulement absence de temps fort, il n'y a pas encore contradiction entre le temps fort et l'accent.

Cette contradiction a lieu toutes les fois qu'un des pieds de l'ïambe est formé par un mot ïambique, spondaïque on anapestique; car alors le frappé porte nécessairement sur la dernière syllabe du mot, laquelle n'est jamais accentuée. Or, cela arrive souvent. En voici quelques exemples, auxquels il serait facile d'ajouter une foule d'autres:

> Eórum lícet jam metere messem maxumam. Fátebr.—Quidn't fateare, égò quod viderim? Turpilucricupidum te vócant cives túi Hascine propter res mihi málas fámas férunt?

<sup>1</sup> Ter., Andr., prol., 3. Andr., 1, 1, 56. Plaut., Mil. 550.

... Ne hercle ópera'e prétiùm quidèmst. Impure, inhoneste, injure, inlex, lábes pópli Perenniserve, lurco, édax, fúrax, fúgax'.

## De même dans les vers :

Hæ sónitu súo móram mi obiciunt incommode. In medicinis, in tonstrinis, aput ómnes aédes sácras.

On conçoit que cela arrive rarement pour le troisième pied de l'iambe, parce que la règle de la césure s'y oppose; et cependant il s'en trouve des exemples.

Scelesta óvem lúpo commisti: dispudet. Persuasit now, ámor, vinum, adulescentia. Prócax, rápax, tráhax, trecentis versibus 3.

Ce que nous venons de dire des mots ïambiques, spondaïques et anapestiques, s'applique également aux mots terminés par ces pieds, et formant des molosses, des choriambes, etc. Les exemples abondent, soit dans les ïambes, soit dans les trochées, soit au commencement, soit à la fin des vers, soit au milieu, soit à la fin du discours, il n'y a pas lieu de faire, à cet égard, des distinctions subtiles. Nous ne citerons que ceux-ci:

Concrepuit digitis, laborat, crebro commutat status ... Haut multos homines, si optandum foret.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plaut., *Trin.*, 55. *Mil.*, 554. Il est vrai que MM. Hermann et Ritschl corrigent ce passage, malgré l'autorité du palimpseste. *Trin.*, 100, 186. *Mil.*, 51. *Persa*, 408, 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Trin., 1124, Amphitr., 1015.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ter., Eun., V, 1, 116. Adelph., III, 4, 24. Persa, 410. V. Ritter, Elem. grammat. lat., p. 72, où l'on trouve un assez grand nombre d'exemples, dont, à la vérité, il faut retrancher quelques-uns qui sont erronés.

Nunc videre et convenire quam te màvéllèm — Quid est?
Quid tumultuas cum nostra familia? — Occisì sumus
Cògnátòs, adfinitatem, amicos factis nuptiis.
... Priusquam ad pòstrémum perveneris
O facinus animadverténdum — Quid clamitas!?

En général, les mots terminés par une syllabe longue sont très-souvent placés de manière à ce que les temps forts portent sur la syllabe qui suit ou celle qui précède la syllabe accentuée, ou bien sur l'une et l'autre, à l'exclusion de la syllabe accentuée même. Le frappé n'y tombe pas rarement sur la finale, qui, d'après les lois de la langue latine, ne saurait jamais avoir l'accent. Il résulte de ces faits que l'accent ne réglait pas la cadence des ïambes latins, que, pour les Romains comme pour les Grecs, accent et temps fort étaient des choses essentiellement distinctes.

Il est vrai que M. Ritschl n'en juge pas ainsi: sidèle aux principes de Bentley et de Godefroy Hermann, il soutient l'identité du temps fort et de l'accent, il les confond sans cesse en les désignant par le même nom et le même signe, il croit même pouvoir démontrer l'accentuation d'un mot latin par l'analyse des vers de Plaute <sup>2</sup>. Le désaccord assez fréquent entre le temps fort et l'accent est, suivant lui, une liberté que les poëtes ont prise, engagés qu'ils y étaient par la nature même du mètre ïambique. Comme l'ïambe se termine par un temps fort, il fallait bien négliger l'accent tonique au dernier pied de ces vers; là scrait l'origine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plaut., Mil. glor., 206, 470-472, Trin., 702. Ib., 886 (il est fort heureux que ee vers soit cité par Varron, de Ling. lat., VII, 78, sans cela M. Ritschl le corrigerait. V. Proleg., p. 214). Ter. Andr., IV, 5, 28. Pour plus d'exemples, V. Ritschl, Proleg., p. 209 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prolegomena, p. 220, note 2.

de cette liberté, qui, une fois admise au dernier pied, se serait ensuite étendue sur le reste du vers. Cette hypothèse est ingénieusement développée par M. Ritschl. Elle tombe, dès qu'on se souvient de ce que tous les auteurs anciens disent sur la nature de l'accent tonique dans leur langue: la syllabe accentuée y était une syllabe aiguë, et non pas une syllabe forte. Pour être dans le vrai, il faut renverser le raisonnement de M. Ritschl. Si l'accent avait joué, dans les vers latins, le rôle qu'on lui attribue, le sénaire ïambique, dont la chute, c'est-à-dire la partie la plus sensible à l'oreille, n'admet point d'accord entre l'accent et le frappé, n'aurait pas été de bonne heure un mètre populaire à Rome.

Quant aux mots terminés par une ou plusieurs brèves, ils peuvent se frapper sur la finale; mais il paraît que la pénultième brève des mots terminés par un pyrrhique se frappait dans les vers latins plus rarement que dans les vers grecs <sup>1</sup>. Si ce fait est exact, il ne peut guère s'expliquer par l'accentuation: nous savons que la pénultième brève avait plus de son que la syllabe qui la suivait, fût-elle longue: la pénultième se prononçait avec l'accent moyen, et la finale avec l'accent grave. Mais les syncopes fréquentes des pénultièmes brèves font supposer que ces syllabes étaient les syllabes les plus brèves, les plus fugitives du mot, et là est peut-être la cause du fait que nous venons de signaler.

Mais il est temps de ramener les choses au point de vue véritable. Pour réfuter une opinion répanduc dans les écoles d'Allemagne et d'Angleterre, nous

<sup>1</sup> Pour le détail, voyez la note 2 à la fin de ce chapitre.

avons été obligé de nous placer un instant au point de vue de ceux que nous combattons; nous avons fait voir que, dans les ïambes latins, les syllabes fortes du vers n'étaient pas toujours les mêmes que les sylbes aiguës du mot, fait qui n'a rien de surprenant, qui n'a besoin ni d'excuse ni d'explication, dès qu'on a des idées justes sur le son et la nature de l'accent antique. Ce qui a besoin d'explication, c'est la coïncidence fréquente des temps forts et des syllabes accentuées qu'on remarque dans les ïambes, non-seulement de Plaute et de Térence, mais aussi de Catulle, d'Horace, de Phèdre, et, à la dernière dipodie près, même de ceux de Sénèque. Cette coïncidence n'était pas recherchée, elle était inévitable. Étant donnés, d'un côté le mètre ïambique, et de l'autre la langue latine, les frappés de l'un et les accents de l'autre devaient nécessairement se rencontrer très-souvent. Nous allons faire toucher la chose du doigt, en mettant en regard les dix premiers vers du Trinummus de Plaute, et les dix premiers vers des Acharniens d'Aristophane. En prétant à ces derniers l'accentuation de la langue latine, les mêmes coıncidences se produiront aussitôt.

| Amicum castigare ob meritam noxiam                | (4)      |
|---------------------------------------------------|----------|
| Immienest fácinus, verum in aetate útile          | (5 ou 4) |
| Et conductibile. Nam égo am'icum hódic méum       | (2)      |
| Concastigábo prò commerita nóxia:                 | (3)      |
| Invitus, ni id me invitet ut fáciam fides.        | (5)      |
| Nam hic n'imium m'orbus mores invasit bonos :     | (3)      |
| Ita plerique omnes jam sunt intermortui.          | (2)      |
| Set dum 'illi ægr'ötant, 'interim mores máli      | (3)      |
| Quasi herba irrigua succrevere uberrime,          | (4)      |
| Neque quicquam hic vile nunc est nisi mores mali. | (3 ou 4) |

Les temps forts coïncident trente à trente-deux fois

avec les accents toniques. Voici maintenant le commencement des Acharniens, accentué à la manière latine:

| όσα δή δεδήγμαι την εμαύτου καρδίαν,      | (4) |
|-------------------------------------------|-----|
| ήσθην δέ βαΐα, πάνυ δέ βαΐα τέτταρα.      | (4) |
| α δ' ωδυνήθην ψάμμαπόσιογάργαρα.          | (2) |
| Φερ ίδω, τί δ' ήσθην άξιον χαιρήδονος;    | (3) |
| Εγώδ εφ το το κέαρ ευφράνθην ίδων,        | (2) |
| τοις πέντε ταλάντοις, οίς Κλέων εξήμεσεν. | (5) |
| Ταῦθ ὡς εγανώθην και φίλώ τους ἵππεας     | (2) |
| δια τούτο τούργον: άξιον γάρ Ελλαδι.      | (4) |
| Αλλ ωδυνήθην έτερον από τραγώδικον,       | (4) |
| cτε δη κεχήνη πρόσδοκών του Αξσχυλου.     | (4) |

Il y a trente-deux coïncidences. Certes, Aristophane ne chercha pas à faire accorder un certain nombre des temps forts de ses vers avec des accents qui n'étaient pas ceux de sa langue. Il ne fit que choisir des mots qui pouvaient entrer dans le mètre ïambique, et les distribuer de manière à faire des vers coulants. Les poëtes latins ne firent pas autre chose. L'accentuation de leur langue, presque entièrement déterminée par la quantité des syllabes, amena nécessairement un grand nombre de coïncidences dans le vers ïambique, et un petit nombre dans le vers héroïque. Les deux effets sont également accidentels.

#### LE VERS SATURNIEN.

Comme nous allons remonter, dans le chapitre suivant, aux origines de la langue latine, nous ne pouvons nous dispenser de dire ici un mot de la versification des vieilles inscriptions funéraires et triomphales, ainsi que des poëmes de Livius et de Névius. On connaît l'exemple du saturnien régulier que les grammairiens latins aiment à citer:

Dabunt malum Metelli - Navib poeta.

Ce vers se compose d'un dimètre l'ambique catalectique et d'une tripodie trochaïque. Il est facile de parler des saturniens, qui répondent, quoique assez grossièrement, avec force spondées et hiatus, à cette formule métrique. Tels sont ceux de l'épitaphe de Névius <sup>1</sup>.

Immortales mortales — si foret fas flere, Flerent divæ Camenæ — Næviúm poetam. Itaque postquam est Orcino — tràditus thesauro, Obliti sunt Romæ lo — quier lingua latina.

On voit que les temps forts ne s'accordent pas toujours avec les accents toniques, et que notamment ils tombent assez souvent sur la dernière syllabe d'un mot. Un vers qui revient avec une légère modification, dans les deux inscriptions les plus anciennes du tombeau des Scipions, celle de Barbatus et celle du fils de Barbatus, mérite de fixer un instant notre attention :

> Consol censor aidilis — quei fuit apud vos. Consol censor aidilis — hic fuit apud vos.

L'ordre naturel des charges aurait été : œdilis con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Gellius, I, 24. — Nous suivons le texte, conforme aux meilleurs manuscrits, de l'excellente édition de M. Hertz, sans adopter, toutefois, la conjecture *Orchi* pour *Orcino*.

sul censor, et cet ordre est, en effet, suivi dans le titre en prose du fils de Barbatus. En le conservant dans les vers, on aurait fait coïncider les temps forts avec les accents : ædilis consul censor; on s'en est écarté, parce qu'on sentait vaguement que cet ordre des mots donnerait un mouvement languissant au premier hémistiche, qu'on aimait à terminer par un mot de trois syllabes. Ceci prouve avec évidence que l'accent ne réglait pas la cadence de ces vers antiques. Nous en voyons une autre preuve dans le fait que la longue du temps fort y est quelquefois remplacée par deux brèves, ce qui ne peut avoir lieu dans une versification dominée par l'accent.

Mais tous les saturniens, soit des inscriptions, soit des fragments de Livius et de Névius, sont loin de s'accorder avec la formule métrique, et les grammairiens assurent que, chez les vieux poëtes, la plupart des vers étaient ou trop longs ou trop courts, enfin rebelles à la règle. Faut-il essayer de ramener à une règle les vers qui semblent s'y refuser? et comment les y ramènera-t-on? Divers systèmes ont été proposés. Les uns disent que l'accent tonique déterminait la forme de la poésie primitive des Latins : c'est là un vieux préjugé sans cesse renouvelé : nous l'avons déjà réfuté; et, d'ailleurs, qu'on se mette à l'œuvre, on verra que la quantité rend compte d'un grand nombre de saturniens, tandis que la règle de l'accent ne peut être appliquée aux vers réguliers, et n'explique pas les vers irréguliers : elle obscurcit ce que nous comprenons parfaitement, sans nous faire comprendre ce qui est obscur. Nous en dirons autant de l'opi-

<sup>1</sup> V. surtout Atilius Fortunatianus, p. 2679.

nion encore plus aventureuse qui ne voit dans le saturnien que des syllabes à compter, sans se préoccuper ni de la quantité ni de l'accent. L'hypothèse d'Ottfried Müller, reprise dernièrement et modifiée par M. Ritschl, eut plus de succès. Elle consiste à ne tenir compte que des temps forts, en admettant la suppression des temps faibles, soit de plusieurs et à toutes les places, suivant Müller, soit d'un seul au milieu de chaque hémistiche, suivant M. Ritschl:

Dabunt malum Gracchi - Plauto poeta.

Nous ne nous étonnons pas que tous ou presque tous les saturniens qui nous restent se laissent arranger conformément à cette hypothèse : elle est assez élastique: mais nous hésitons à transporter dans l'antiquité latine un système de versification emprunté à la poésie allemande du moyen âge. Les métriciens anciens disent qu'il faut au moins deux émissions de voix pour faire un pied, ictibus fit duobus ', et ils seraient bien étonnés d'entendre parler de pieds formés par une seule syllabe; on pourrait admettre de tels pieds en des vers chantés, mais jusqu'ici personne n'a prétendu qu'on ait chanté l'Odyssée latine ou le Bellum Punicum. Le dirons-nous? un des motifs qui nous empêchent d'adopter cette hypothèse, c'est qu'elle tend à donner une forme déterminée et une certaine apparence d'art à ce qui était essentiellement informe et grossier, horridus numerus. Nous sommes convaincus que ces vieux poëtes n'avaient pas devant les yeux une formule métrique nette et précise, mais qu'ils suivaient instinctivement une règle vague et flottante;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Terent. Maur., v. 1343.

le saturnien régulier, tel qu'on le conçut plus tard, n'était pas pour eux un point de départ dont ils s'écartaient avec plus ou moins de liberté, mais un but obscurément entrevu vers lequel ils avançaient, et qu'ils auraient peut-être atteint, si les mètres d'origine grecque n'avaient pas resoulé le vieux vers des faunes et des devins. Dans les déviations de la règle nous ne voyons pas des libertés nettement déterminées, mais une tentative imparfaite de plier à une règle métrique la matière des mots et des syllabes que la langue offrait au poëte. Cette manière de voir nous semble plus conforme à la nature d'une versification naissante, et à ce que les anciens eux-mêmes pensaient et disaient de leur vieille poésie. G. Hermann écrit fort bien: Veterrimi satis habuisse videntur, si versus aliquo modo his numeris similes esse viderentur.

Pour plus de clarté, analysons une épitaphe du tombeau des Scipions, la cinquième, qui offre plusieurs difficultés métriques, et qui est venue jusqu'à

nous dans un état de conservation parfaite:

Quei apice(m) insigne(m) diàlis — flaminis gesistei,
Mors perfecit, [t]ua ut — essent omnia brevia.

Honos fama virtusque — gloria atque ingenium.

Quibus sei in longa licu[i] — set tibe utier vita,

Facile factels superases — gloriam majorum.
 Quare lubens te in gremtum —, Schpio, rectpit
 Terra, Publi, prognatum — Publio, Corneli.

M. Ritschl scanderait le deuxième vers : mors perfecit, etc.; car il n'admet la suppression d'un temps faible que dans le corps des hémistiches. Il est vrai que, de cette façon, on réussità conserver les contours du vers; mais nous avouons qu'il nous semble infiniment moins dur de retrancher le temps faible initial, et même celui qui termine le premier hémistiche, pourvu que la césure soit observée, que de rapprocher deux temps forts sans syllabe ni repos intermédiaire, et de former ainsi des pieds d'une seule syllabe. Nous admettons donc quelquefois ces deux suppressions que M. Ritschl exclut, et particulièrement celle du commencement, que nous trouvons moins choquante que celle de la fin du premier hémistiche.

Au vers troisième, le second ïambe est remplacé par le trochée fama; aucun système ne peut faire disparaître cette irrégularité. De même, au vers septième, terra tient lieu du premier ïambe; et, dans la quatrième épitaphe, on lit au vers troisième:

Quoei vità defecit - non honos honore (datif).

Faut-il reconnaître dans ces vers un souvenir de la longueur primitive du nominatif de la première déclinaison, et *fama* serait-il mesuré comme le grec φήμη, dor. φάμα? Quoi qu'il en soit, nous n'hésitons pas à scander ce vers de Livius:

Sancta (ou Sancta) puer Saturni - filia regina

comme nous l'avons marqué, et non pas :

Sancta puer Saturni - filia regina,

et le premier vers de l'Odyssée latine :

Virum mihi Camena - insece versutum.

On pourrait écrire inseque pour donner un peu plus de corps à cette syllabe. La conjonction que tiendra encore plus facilement la place d'une longue :

Magnam sapientiam - multasque virtutes. (IV Scip. 1.)

Au vers sixième, si le graveur ne s'est pas trompé en mettant recipit pour recepit, nous aimons mieux admettre la suppression d'un pied que d'un temps. L'auteur de l'inscription se contenta ici d'un second hémistiche de deux trochées, et nous ne serions pas tropétonnés de rencontrer ailleurs une chute de quatre trochées: les métriciens anciens remarquèrent des vers trop longs, comme des vers trop courts. Dans l'épitaphe de Barbatus, nous scanderons:

Taurasiam Cisaunam - Samnium cepit,

s'il n'est pas permis de lire Samniumque. Ceci peut servir à rendre compte du second vers de l'épitaphe du fils de Barbatus:

Honc olno plotrume co-sentiont R[omai] (ou : co-sentiont Romæ?)
Duonoro optimo fuise viro.

M. Ritschl 'propose d'ajouter virorum; et, en effet, plusieurs lignes de cette épitaphe sont tronquées à la fin. Mais à la seconde ligne (nous le savons grâce à M. Ritschl lui-même), il y a un espace vide après viro, et le fragment de l'épitaphe d'Atilius Calatinus, que Cicéron cite deux fois <sup>2</sup>:

Hunc ûnum plurimae con— sentiunt gentes Populi primarium fuisse virum.

Populi primarium fu — isse viram. Dictator Consut censor addits — hic fuit apud vos,

nous semble peu probable. Cette coupe ne convient guère à la poésie primitive, et ces inscriptions n'offrent point d'exemple d'une nouvelle

Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge, IX, 1.

<sup>\*</sup> Cic., de Fin. II, 35. De Senect., 17. Le supplément conjectural de M. Ritschl:

nous fait renoncer à l'hypothèse d'une lacune. Nous croyons qu'il y a là encore des saturniens écourtés :

Bonorum optimum fu — isse virum. Populi primarium fu — isse virum.

Virum à la place d'un trochée est très-choquant, nous l'avouons; mais les liquides se redoublent facilement, surtout après une voyelle aiguë: l'auteur aura fait violence à la langue en prononçant virrom. C'est donc là un effet d'accent, mais un effet tout exceptionnel. (Les noms propres Virrius et Virro viendraient-ils de vir?) Personne ne voudra comparer ces grossiers essais aux vers immortels d'Homère; mais enfin on trouve dans Homère, malgré toutes les petites corrections que rhapsodes et critiques ont dù y introduire, des commencements d'hexamètre, comme 'Επειδή, "Εως ό, et des chutes comme alohos ogus. N'oublions pas que nous avons affaire à une versification naissante, qui tantôt force la prononciation au profit du vers, tantôt sacrifie le mouvement du vers aux obstacles qu'v oppose une langue encore rude et peu façonnée au tour poétique. La nature même d'une telle versification ne permet guère d'en deviner toujours la cadence, encore moins de la démontrer d'une manière certaine; chaque cas particulier demande un examen nouveau, et il ne faut pas chercher de règle générale pour expliquer toutes les

phrase commencée à la fin d'un vers. L'épitaphe d'un dictateur portait sans doute :

Consul censor dictator - hic fuit apud vos,

en négligeant l'édilité aussi bien que la préture. Nous croyons même que cette dernière formule servit de modèle à la formule consul censor ceditis, dans laquelle l'ordre naturel est sacrifié à la coupe iambique de l'hémistiche.

irrégularités. Aussi n'avons-nous pas la prétention de remettre sur leurs pieds tous les saturniens qui clochent; on marche suivant une loi, mais on peut clocher de toutes sortes de façons. Ces vieux vers ne sont que des rudiments, des ébauches d'un vers à venir, ils n'ont pas encore de formule arrêtée, et nous y appliquerons le mot de Térence : *Incerta hæc ne tu postules ratione certa facere* <sup>1</sup>.

## NOTES RELATIVES AU CHAPITRE IV.

NOTE 1 (V. page 69).

### SUR LES MOTS ARSIS ET THESIS.

Ou sait que les savants anglais et allemands se servent, depuis Bentley, du mot arsis pour désigner le temps fort, et du mot thesis pour désigner le temps faible d'une mesure ou d'un pied. On sait aussi que pour être dans le vrai, et se conformer à l'usage des meilleurs auteurs, il faut attacher à ces mots le sens opposé. Mais on n'a pas encore fait avec assez de précision l'histoire de ces termes, qui nous intéressent, parce que certains auteurs les ont employés à propos de l'accent.

Les musiciens grees appelèrent le temps fort, qu'on marquait et qu'on marque encore en baissant la main ou le pied, το κάτω ου θέσις; et le temps faible, qu'on marquait en les levant, τὸ ἄνω ου ἄρσις. En divisant un morceau de musique, ou une pièce de vers, ils faisaient commencer les pieds ou mesures indifféremment par l'arsis ou par la thesis. Cela est évident pour Aristide Quintilien; quant à Aristoxène, cela résulte de ce qu'il dit du chorée rationnel et du chorée irrationnel (Rhythm. elementa, p. 292, Morelli).

Les métriciens latins Terentianus Maurus et Marius Victorinus font commencer tous les pieds invariablement par l'arsis. Diomède (1. 11, p. 471, Putsche), dit en propres termes : Pes est... qui incipit a sublatione et finitur positione, et Sergius (in Donat., p. 1851) : Sed arsis in prima parte (pedis), thesis in secunda ponenda est. Ils semblent avoir emprunté leur théorie à des musiciens qui divisaient leurs morceaux de manière à ce que chaque pied allât du levé au frappé.

On comprend que ces musiciens ne pouvaient pas toujours prendre le commencement du morceau pour point de départ de leurs divisions,

<sup>1</sup> V. note III, page 104.

mais qu'ils étaient obligés de laisser une mesure incomplète en tête du morceau de musique et des pièces de vers qui commencent par un frappé. Les musiciens modernes en font autant dans le cas contraire, parce qu'ils ont pris l'habitude de faire commencer les mesures par le temps fort. Ces différences sont de pure convention, et ne changent rien au fond des choses. Mais les grammairiens latins, en empruntant une théorie raisonnable, oublièrent de parler des pieds incomplets qui doivent se placer au début de certains vers. En voyant chez eux le dactyle et l'anapeste commencer l'un et l'autre par l'arsis, on pourrait croire qu'un vers dactylique a le même mouvement qu'un vers anapestique; et, par suite de cette omission, tout ce qu'ils disent de l'arsis et de la thesis ne nous apprend absolument rien sur le rhythme des pieds et des vers.

Voilà une première cause d'erreur et de confusion. En voici une autre. Arsis veut dire élévation; l'usage v avait attaché le sens de temps faible, parce qu'on s'était habitué à sous-entendre l'idée de pied ou de main : mais rien n'empêchait d'entendre le mot arsis de toute espèce d'élévation, et par exemple de l'élévation de la voix, d'une plus grande acuité de son. Cela est rare chez les auteurs grecs. Cependant ou lit chez Pléthon (Notices et Extraits des manuscrits, etc., 1, XVI, p. 2e, p. 256); Αρσιν μεν ούν είναι όζυτέρου φθόγγου εκ βαρυτέρου μετάληψιν, θέσιν δε τουναντίου βαρυτέρου έξ όξυτέρου. Un auteur classique, M. Vincent le fait observer avec justesse, aurait dit eninagiv et avegiv. Chez les grammairiens latins, cet abus des mots arsis et thesis est plus fréquent. Marius Victorinus, après en avoir donné cette définition conforme au vieil usage : Est enim arsis sublatio pedis sine sono, thesis positio pedis cum sono, ajoute cette autre: Item arsis est elatio temporis, soni, vocis; thesis depositio et quadam contractio syllabarum, Priscien prend ces mots dans ce dernier sens, en appelant arsis le mouvement ascendant de la voix du grave à l'aign au commencement du mot, et thesis le mouvement descendant de l'aigu an grave à la fin du mot : Sed ipsa vox quæ per dictiones formatur, donec accentus perficiatur, in arsin deputatur; quæ autem post accentum sequitur, in thesin (Prisc., De Accent., p. 1289).

On voit que ces mots reçurent un sens très-différent de celui qu'ils avaient eu d'abord, sans prendre toutefois le sens opposé. Rien de ce qui précède ne nous autorise à dire que les grammairiens latins aient renversé le sens de ces deux termes. Ces termes s'appliquèrent d'abord au rhythme des mesures, au temps fort et au temps faible. Plus tard, ils servirent aussi à désigner la nature des sons, la gravité et l'acuté soit des notes de la musique, comme chez Pléthon, soit des accents de la langue, comme chez Priscien.

La confusion parvint au comble chez les anteurs qui ne se rendirent pas compte, comme Victorinus, de la diversité des sens attachés à ces mots, mais les mèlèrent au hasard et sans intelligence. Martianus Capella commence par donner cette définition: Arsis est elevatio, thesis depositio vocis ac remissio (p. 528, ed. Grotius, Lugd. Bat. 1599), et dans le reste de son exposition, il suit le traité d'Aristide Quintilien, qui entendait ces termes dans le sens de la première définition de Victorinus. Terentianus Maurus, en traitant de la division des pieds et des rapports entre la durée de l'arsis et la durée de la thesis, dit à propos de l'amphimacre ou crétique (v. 1451):

Sescuplo metimur istum: quinque nam sunt tempora: Nunc duo ante tria sequuntur: nunc tribus reddes duo, Italum si quando mutat Graius accentus sonum. Ápulos nam quando dico, tunc in arsi sunt duo: \( \text{Soziato} \) Graius loquendo reddet in thesi duo.

Ces vers s'accordent avec le passage de Priscien, mais ils ne s'accordent pas avec ce que Terentianus lui-même dit des autres pieds. Un peu plus haut, au vers 1409, il dit fort bien que dans l'anapeste l'arsis est égale à la thesis, et cependant le mot pŏpūlōs, qu'il cite comme exemple, ainsi que tous les autres mots anapestiques de la langue latine, a l'aign sur la première; il aurait donc un temps d'arsis et trois temps de thesis, en prenant ces mots dans le sens de Priscien. L'antispaste Tarrentina (v. 1484) aurait quatre temps d'arsis et deux temps de thesis, et cependant Terentianus a raison de le diviser en trois temps et trois temps (v. 1570). La même observation s'applique à plusieurs autres pieds. Terentianus ne se souvient de l'accentuation qu'à propos du crétique.

Rien n'est plus difficile à expliquer qu'un auteur qui ne sait pas luimême ce qu'il veut dire. On peut se demander toutefois, si la confusion qui régnait dans les idées de cet auteur ne tenait pas autant à la ressemblance des choses qu'à celle des mots. Il est certain que Terentianus n'est pas un écrivain du premier siècle après notre ère. M. Lachmann a fait voir, dans la préface de son édition, que cette opinion, autrefois répandue, est insoutenable. Il vivait plus tard, et on ne se trompera guère en le plaçant au troisième siècle. Or, l'accent dominait déjà dans la langue à cette époque : ce que l'on continuait d'appeler l'aigu était devenu un effort de la voix, très-semblable à l'accent moderne, et au temps fort de la musique et de la poésie. Terentianus pouvait donc confondre l'accent tonique avec le frappé. Mais il désigne l'aigu (ou plutôt le mouvement ascendant vers l'aigu) par le mot arsis, qui veut dire temps faible, et le grave (ou plutôt le mouvement descendant vers le grave) par le mot thesis, qui veut dire temps fort. Cela doit-il faire supposer que Terentianus et les autres grammairiens avaient renversé le sens de ces deux termes? On le pense généralement. Mais nous ne croyons pas un'on soit fondé à le penser, et qu'un grammairien ancien soit jamais allé sciemment jusqu'à ce renversement étrange des mots et des idées. Terentianus appelait arsis la première partie de chaque pied, sans se

rendre bien compte du sens de cette façon de parler. Il donnait comme exemple de chaque pied, non pas un fragment de vers, mais un mot isolé. La première partie de chaque mot s'appelait arsis dans les traités sur l'accentuation. Il est vrai que cette arsis était différente de l'arsis métrique (le temps fort), mais il suffisait de cette coïncidence trompeuse, pour que Terentianus les confondit une fois en parlant du crétique. En parlant des autres pieds il ne les confondit pas, ou plutôt il oublia de les confondre. Ceci prouve qu'il n'avait pas sur cette matière des idées assez nettes pour qu'on pût conclure de ses expressions qu'il voulût appeler thesis ce qu'on avait toujours nommé arsis, et arsis ce qu'on avait toujours nommé thesis.

## NOTE II (V. page 88).

SUR LA PLACE QUE LES MOTS TERMINÉS PAR UNE BRÈVE OCCUPENT DANS L'IAMBE ET LE TROCHÉE LATIN.

Nous avons vu que les mots se placent souvent dans l'iambe et le trochée latin de manière à se frapper sur une syllabe non accentuée dans le corps du mot, et que les mots terminés par une longue se frappent souvent sur la finale. Au fond, ces faits suffiraient à la démonstration de notre thèse. Cependant, il ne sera pas inutile d'examiner si les mots terminés par une ou deux brèves peuvent se frapper sur la dernière ou sur l'avant-dernière syllabe. Cette question est assez délicate, parce qu'on n'est pas même d'accord sur les premiers principes. Dans le cas où le temps fort de l'iambe se compose de deux brèves, le frappé portet-il de préférence sur la première ou sur la seconde de ces deux brèves? Nous le marquerons sur la première, suivant l'habitude qu'on a prise et qui semble raisonnable.

Les mots formés de deux brèves se frappent souvent sur la tinale. Il est vrai que M. Ritschl voudrait restreindre cet usage au deuxième et au sixième pied du septenaire, c'est-à-dire au deuxième pied du premier et du second hémistiche de ce vers:

Uti voles ésse tibi lepide, mea rósa, mihi dicito 1.

Mais nous le trouvons au quatrième dans ce vers de Térence :

Perge facere ita ut fácis, et id spero adjuturos deos 2;

ce qui nous fait penser que M. Ritschl s'empresse trop de corriger les vers qui ne se prètent pas à sa règle.

Les mots qui forment un tribraque ou un trochée, ou qui sont termi-

<sup>1</sup> Plaut., Bacch., 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ter., Andr., III, 2, 42.

nés par l'un de ces pieds, penvent aussi se frapper sur la dernière. Mais, ajoute t-on, seulement au deuxième et au troisième pied du vers tro-chaïque:

Sing dôte - Sine dote ille illam in tantas divitias dabit 1?

Certes, si l'accent tonique et le temps fort étaient la même chose, rien ne saurait être plus contraire au génie de la langue latine que le mot dôte ainsi prononcé à la fin d'un discours. Mais ce sont des choses trèsdistinctes. Voici, d'ailleurs, un exemple d'un mot trochaïque ainsi frappé au septième pied:

Nunc et amico prosperabo et genio meo millà bona faciam 2.

Quant aux mots formés ou terminés par un dactyle, M. Ritschl ne vent pas que le frappé y puisse tomber sur la dernière syllabe. Ce vers du Miles (27):

Quid brachium? - Illud d'icere volui, femur.

lui semble altéré. Nous le pensons pas : car nous lisons dans le prologue de l'Andrienne (v. 25) :

Male d'icere, male facta ne noscant sua.

Et dans la même pièce (II, 6, 6):

Potin es mihi verum d'icere? - Nihit facilius.

Il est vrai que ce dernier vers a été corrigé par Bentley; mais la leçon des manuscrits, que nous donnons, est fort bonne. Voici quelques fins de vers tirées de différentes pièces de Plante :

> ömnibus adii manum. auʻribus, oculis, labris. üedibus habitet. Licet. 'iusuper etiam siet<sup>3</sup>.

Ajoutons ces vers de l'Heautont. (II, 4, 4, 5):

Ex sua libidine moderantur, nunc quæ est, non quæ olim fuit.
Mihi si unquam filius erit, næ ille facili me utetur patre 4.

Plant., Trin., 605

<sup>2</sup> Plant , Pers., 263

<sup>5</sup> Plant., Andul., II, 88; Mostell, V. 1, 69; ib., II, 1, 55; Mercat., IV. 2, 22. — M. Fieckeisen, a qui nons emprantons ces vers (V. Neue Jahrbücher für Philologie u. Pädagogik, 1851, I, p. 33), pense, il est vrai, que les terminaisons bus. tur, etc., étaient longues du temps de Plante. Mais cette hýpothèse nous semble dénuée de fondement.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ver., Andr., 1, 5, 32; Eun., 11, 2, 32, 111, 5, 83; Heart., 1, 2, 15; Ad.,

Reste une dernière question. Les mots polysyllabes, terminés par deux brèves, peuvent-ils se frapper sur la pénultième? M. Ritschl le conteste. Il excepte cependant le premier pied de l'iamlie, qui, comme on sait, admet toute sorte de libertés, et il réclame le même privilége pour le troisième pied du trochée septenaire, parce qu'il croit, avec plusieurs métriciens anciens, que ce vers provient du sénaire iambique, au moyen d'un crétique ajouté au commencement:

Phaselus ille quem videlis, hospiles. Est celer phaselus ille quem videlis, hospiles!.

Nons n'avons rien à objecter à cette filiation des vers, mais nous ne laissons pas d'être étonné que les thertés dont le premier pied de l'iambe ne jouit que parce qu'il se trouve au commencement du vers soient étendues à la partie correspondante du trochée, laquelle se trouve au milieu du vers :

Siccine hunc décipis? — lmmo enimvero, Antipho, hic me decipit.

(Phorm., III, 5 (2, 43.))

Nous en concluons que ces prétendues ficences choquaient les oreilles latines heaucoup moins que celles des critiques anglais et allemands de nos jours. Nous le croyons d'autant plus, que la restriction même qu'on veut établir semble démentie par les faits. En effet, on fit dans les Menechmes (V, 2, 88):

Ut ego illic oculos exuram lampádibus ardentibus,

Dans le Pseudolus (v. 645):

Ut illic nunc negotiosust : res agitur apud judicem.

Et dans le Truculentus (vers la fin):

Verum, amabo, si quid animatu's fácere, fac jam ut sciam.

III, 2, 45; Hec., IV. 3, 15, en offrent d'antres exemples. — M. Krauss (Neues Rhein, Museum fur Philot., VIII, p. 540, qui les a recneillis, vent qu'on scande ces vers d'une façon nouvelle, afin de ne pas choquer la theorie reçue en Allemagne. Dans

Maledicere, malefacta ne noscant sua,

le deuxième pied serait, selon lui, non pas un tribraque, mais un pyrrhique, la dernière syllabe de maledicere étant regardée comme commune à cause de la ponctuation. Il a tort. La circonstance que ce pretendu pyrrhique est toujours suivi d'un anapeste, jamais d'un iambe, anrait pu l'avertir de son erreur : la première syllabe de l'anapeste appartient evidenment au pied précédent. D'ailleurs, il n'y a pas toujours ponctuation ; voyez les vers de l'Heautont, que nons citous plus haut.

<sup>1</sup> Terent. Manrus, v. 2283, se sert de cet exemple.

D'ailleurs, dans les iambes et trochées grees, les mots de cette forme ne se trouvent pas non plus placés très-fréquemment de manière à former ou à terminer un pied iambique au milieu du vers. Nous avons parcouru toute la scène des Frères ennemis dans les *Phéniciennes* d'Euripide (v. 555-657) sans en trouver un seul exemple, quoique les syllabes brèves soient prodiguées dans les vers de cette pièce. On en trouve cependant chez Aristophane et aussi chez les tragiques. S'ils sont plus rares dans les vers latins, ce fait, nous l'avons montré plus haut, ne peut s'expliquer par l'accentuation latine.

### NOTE III (V. page 98).

Ajoutons aux saturniens cités encore un ou deux, qui paraissent difficiles à lire et qui sont particulièrement controversés. Dans celui-ci :

Dedit tempestatibus | aedem merito [votam ou donum],

les deux dernières syllabes de tempestatibus (00) équivalent à une longue, et la dernière arsis de l'hémistiche manque (V. p. 95). L'absence de cette arsis rend le vers plus dur que ne le ferait l'absence de la première. On a scandé le deuxième vers de l'épitaphe IV:

Aetate quum parva | possidet hoc saxum.

Nous préférons :

Aetate quum parva | possidet hoc saxum.

La dernière syllabe de aetate, relevée par l'ictus, pouvait, dans cette poésie informe, faire position avec un q suivant. Peut-être même faut-il tenir compte de l'ancien ablatif aetated, dont la forme complète n'avait pas encore disparu entièrement de la langue. Le dernier vers de cette épitaphe a été mutilé à la fin du second hémistiche:

Ne quairatis honore | quei minus sit m .....

La plupart lisent: mandâtus, qui se trouve déjà à la fin du vers précédent. D'autres proposent: mortuus. Ritschl aimerait mieux: nanctus. La véritable leçon nous semble: mactus.

# CHAPITRE V.

#### ORIGINES DE L'ACCENT LATIN.

A. Comparaison de l'accentuation latine avec l'accentuation sanscrite, grecque et germanique.

Dans les chapitres précédents, nous avons expliqué la nature et les lois de l'accentuation latine en considérant l'ensemble des règles qui la gouvernaient à l'âge littéraire de la langue comme une chose toute faite, un système fixe et immuable. Mais il en est des langues comme des mœurs, des institutions, des hommes euxmêmes, elles changent tant qu'elles vivent. Il s'agit maintenant de faire l'histoire de l'accent latin, d'en marquer la place dans la famille des langues indoeuropéennes, d'indiquer les rapports qui le lient à l'accentuation des langues sœurs qui précédèrent ou suivirent le latin, de montrer l'influence qu'il exerca sur la formation des mots, de suivre enfin les changements, les fluctuations et les progrès qui amenèrent, à l'époque de la décadence, et assurèrent, dans les idiomes néo-latins, le triomphe de l'accent sur les autres éléments constitutifs de la langue.

Essayons d'abord de saisir le fil qui rattache l'accent latin aux accentuations plus anciennes du sanscrit et du grec.

L'accent sanscrit relève généralement la syllabe qui modifie la notion du radical, le suffixe, l'augment, le redoublement : à une série d'exceptions près, que l'on trouvera énumérées dans les ouvrages de Benfey et de Benloew, le dernier déterminant décidait en sanscrit de la place de l'accent, par suite de cette disposition des hommes primitifs à être frappés de la dernière sensation 1. Du reste, quelle que fût la syllabe que l'esprit voulût mettre en évidence, l'accent sanscrit s'y portait avec une liberté entière, sans subir l'action de la quantité, sans se régler soit sur la longueur du mot, soit sur la nature des syllabes finales. Et ce n'est pas que la quantité fût peu développée dans cette langue : les valeurs prosodiques y avaient au contraire une extrême fermeté. L'écriture devanagari distingue entre les voyelles longues et brèves avec une précision bien autrement grande que l'écriture grecque 2, et l'écriture n'est en cela que l'image fidèle de la langue parlée. Les deux grands principes jumeaux de la langue, la quantité et l'accent, ne se combattaient ni ne se confondaient encore sur aucun point: ils restaient entièrement distincts. Ce riche développement de l'élément matériel des mots, que l'influence de l'accent n'avait pas encore entamé; ces intonations, si mobiles et si variées, que la quantité n'avait pas encore renfermées en des limites restreintes, devaient faire du langage un véritable chant. Nous avons signalé le caractère mu-

¹ Ce principe, mis en lumière par Benloew (Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 49 et sniv.), a été adopté par M. Benfey (Neue Sanskritgrammatik, Leipz., 1852, p. 9). Nous consacrons un appendice à l'examen des vues différentes de M. Bopp.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En sanserit  $\tilde{a}$ ,  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{u}$  longs ont des signes particuliers qui les distinguent de  $\tilde{a}$ ,  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{u}$  brefs;  $\tilde{e}$  et  $\tilde{o}$  y sont désignés comme étant tonjours longs, e et  $\tilde{o}$  brefs n'existaient pas encore. En grec, nons ne rencontrons plus que deux voyelles qui distinguent la longueur de la brièveté ( $\varepsilon$ ,  $\varepsilon$ ,  $\varepsilon$ ,  $\omega$ ). En latin, toute distinction entré les voyelles longues et brèves a disparu dans l'écriture.

sical de l'accent des langues classiques et particulièrement du grec; dans le sanscrit, ce caractère était certainement bien plus prononcé encore. Lorsque les hommes parlaient une langue si différente de nos idiomes sourds et ternes, on comprend que le discours se changeait sans effort en poésie, et la poésie en chant. L'essor de l'imagination était favorisé non-seulement par les mœurs et les usages, mais encore par les organes, les véhicules de la pensée humaine. Nos langues presque algébriques ne sauraient transporter nos esprits alourdis comme ces idiomes primitifs, chant perpétuel de l'âme, transportaient les jeunes races qui les parlaient.

Quant au détail de l'accentuation sanscrite, le fait le plus saillant est l'absence du circonflexe. De la syllabe aiguë (udâtta), la voix descendait au grave (anudâtta), c'est-à-dire à son niveau ordinaire, en passant par le svarita (le son par excellence), qui répond à l'accent moyen des Grecs et des Latins. Mais, chez ces penples, la troisième syllabe après la syllabe aiguë était nécessairement la dernière du mot, tandis que chez les Indous elle pouvait être suivie d'une série d'autres qui ne se prononçaient pas nécessairement d'une manière

plus sourde.

D'un autre côté, la syllabe qui précédait l'aiguë n'était pas seulement privée d'accem (anudâtta), elle était presque sourde (anudattatara). La voix descendait au-dessous de son niveau habituel, pour arriver par un bond à sa plus grande élévation, et ce contraste donnait plus de saillie à la syllabe aiguë. Le circonflexe proprement dit (les détails cités dans la note 1 mettent

<sup>1</sup> Si la voyelle sur laquelle porte l'accent aign devient consonne li-

en évidence ce fait constaté d'ailleurs) était inconnu en sanscrit, et ne s'employait pas même lorsqu'une voyelle aiguë et une voyelle grave se contractaient. La syllabe contractée recevait, suivant les circonstances, soit l'udâtta, soit le svarita <sup>1</sup>.

Est-il besoin d'ajouter que le circonflexe ne saurait par conséquent réclamer une aussi haute antiquité que les autres accents dont nous venons de parler? Il paraît pour la première fois en grec et on peut supposer que ce qui lui a donné naissance, c'est que cette langue n'avait pas de répugnance pour les sons composés. Il faut même croire qu'elle les aimait beaucoup, puisqu'elle accentue \pi \( \pi \) \( \pi \) \( \pi \) \( \pi \) \( \pi \), qnoiqu'il n'y ait nulle apparence que ces formes soient le résultat d'une contraction.

Quoi qu'il en soit, c'est le rapport entre l'accent et la fin du mot, entre l'accent et la quantité de la dernière syllabe qui forme le trait distinctif de l'accentuation grecque et la sépare nettement de l'accentuation sanscrite. L'accent y représente l'unité, l'individualité du mot, le détache des mots qui le précèdent et le suivent, et lui donne le cachet d'indépendance que la langue indoue n'avait pas su lui imprimer. En effet,

quide devant une voyelle suivante, soit que celle-ci se trouve dans un antre mot, soit qu'elle se trouve dans la seconde partie d'un composé, la voyelle accentuée et l'udâtta disparaissent, et le mot suivant, s'il n'a pas d'antre udâtta, reçoit le svarita: par exemple, abhi (prép. vers)+àyacchat, il alla, font abjàgacchat. Bāhú (beancoup) + òdchas (splendeur) fait bahvòdchas (très-splendide). Le mème phénomène se produit quelquefois dans des mots simples: par exemple, tanúi (locatif de tanu, tenu) devient tanvì. C'est ainsi que dans les Vèdes on écrivait encore tuàm, tuè (= tu, toi) an lieu de tvàm, tvè, comme ces mots s'écrivaient et se pronongaient plus tard.

Benfey, Grammaire sanscrite, p. 48, 65, 64, sq.

comment le sanscrit aurait-il établi un rapport entre l'aigu et la fin des mots, puisque dans cette laugue les mots effaçaient leurs limites par des assimilations fréquentes, s'enchevêtraient les uns dans les autres et n'avaient pas encore une forme bien arrêtée? La phrase seule présentait un ensemble déterminé, dans lequel l'accent se montrait comme un éclair fugitif, pour désigner à l'esprit les points les plus saillants <sup>1</sup>. C'est la nature moins logique de l'accentuation sanscrite qui paraît avoir facilité la naissance de ces composés d'une longueur démesurée, dont nous rencontrons un bien plus petit nombre en grec et qui n'existent plus en latin.

Après avoir comparé l'accent grec à l'accent sanscrit, si nous le comparons à l'accent latin, nous trouvons que dans les deux langues, l'aigu ne peut remonter plus haut que l'antépénultième, que le circonflexe (réunion de l'aigu et du grave), renfermé en des limites encore plus étroites, ne recule pas au delà de la pénultième, et qu'il porte sur cette syllabe seulement à la condition que la finale soit brève. Les deux langues marquent la fin du mot par la chute de la voix, l'aigu n'y domine qu'un nombre limité de syllabes et de temps: chaque mot se sépare nettement du mot suivant, et les syllabes qui suivent la syllabe accentuée n'étant pas trop nombreuses, ne risquent pas de devenir trop sourdes, de perdre la clarté et la netteté du son.

Voilà jusqu'où s'accordent l'accentuation grecque et l'accentuation latine; voici maintenant en quoi elles diffèrent. L'accent grec se règle sur la quantité de la dernière syllabe, sans tenir compte de celle de la pé-

Accentuation, p. 41, 71.

nultième : dans le cas où la dernière n'a pas l'accent, elle l'attire, si elle est longue, sur celle qui la précède. L'accent latin, an contraire, ne porte jamais sur la finale; la longueur de la finale ne l'empêche pas de se fixer sur l'antépénultième, tandis que la longueur de la pénultième l'attire nécessairement sur celle-ci. Sur le premier point, il est au moins d'accord avec l'un des dialectes grecs, l'éolien, qui ne connaissait pas non plus de mots oxytons, mais il s'en sépare pour les autres. Les mots à pénultième longue aimaient, dans le dialecte éolien, à reculer leur accent jusque sur la troisième syllabe avant la fin (ἔδοισα, ἄεισι), tandis qu'en latin, ils étaient nécessairement paroxytons ou propérispomènes (vivéntem, delêvit). Les mots terminés par une longue ne pouvaient être proparoxytons en éolien: on prononçait μεγάλω, πεδέχεις, tandis que les Latins disaient máximī, légeres. Celte dernière manière d'accentuer ne se trouve en grec qu'en sortant des limites d'un mot simple : δότε τω, λέγε μοι, et même άλλου του, où l'aigu domine deux longues, c'est-à dire quatre brèves. Dans ces cas, l'enclitique dut se prononcer plus sourdement que le reste de la phrase, être, pour nous servir du terme sanscrit, anudattara, tout en conservant intacte la longueur de la voyelle.

Ces faits nous semblent indiquer que l'accent latin, tout en étant beaucoup plus musical que l'accent moderne, ne l'était cependant pas autant que l'accent grec, de même que celui-ci l'avait été moins que l'accent sanscrit. Examinons ces faits, l'un après l'autre, à ce point de vue.

Et d'abord, il est évident que l'accent latin a beaucoup moins de variété et de liberté que l'accent grec. La quantité des deux dernières syllabes du mot, etparticulièrement de la pénultième, ne le règle pas seulement, mais le détermine rigoureusement. Pour plus de clarté, nous allons faire le tableau des pieds par lesquels un mot peut se terminer, en indiquant l'accentuation que chacune de ces désinences entraîne en latin.

Pyrrhique, rósa, óo.
Trochée, lâta, álta, ½o, ¿o.
Spondée, látas, áltas, í.
Iambe, rósas, ó.
Tribraque, fácile, óoo.
Anapeste, fáciles, óo.
Crétique, cónsules, óo.
Amphibraque, amâta, agréste, o ²o. o ²o.

Il est inutile d'ajouter les autres pieds à pénultième longue, ils sont tous accentués sur cette syllabe. On voit que le latin évite, autant que cela est possible, d'accentuer une brève qui est immédiatement suivie d'une longue : dans les dialectes grecs, sans excepter l'éolien, on prononçait faciles et on pouvait prononcer ámata; l'accent latin ne peut franchir une pénultième longue, et il ne peut s'arrêter sur une pénultième brève. Les mots dissyllabes seuls (rósa, rósas) ne sont

Il est curieux que le temps fort des vers antiques se comportat à peu près comme l'accent latin. On sait que le temps fort ou le frappé des pieds coïncidait habituellement avec la longue, et qu'il ne pouvait affecter une brève placée immédiatement avant une longue; pour que le temps fort pût se soutenir contre la longue, il fallait qu'il tombât sur deux brèves consécutives, parce que deux brèves étaient considérées

pas soumis à cette règle, mais l'exception était forcée.

comme l'équivalent d'une longue: les pieds -őó et őópouvaient se frapper de cette mamère. Dans les pieds
métriques, le rapport du temps fort au temps faible était
de 1: 1 ou de 2: 1. En latin, le rapport entre la syllabe
accentuée et celles qui la suivent est le même, excepté
dans les mots iambiques (rósas), qui contredisent ce
principe, mais qui, nous le verrons, avaient de bonne
heure une certaine tendance à abréger la finale. Ces
coïncidences ne nous autorisent-elles pas à penser que
l'accent latin avait déjà quelque chose de la nature du
temps fort, et que le changement qui finit, dans nos
langues modernes, par faire de la syllabe accentuée une
syllabe d'appui, se préparait déjà dès l'âge classique
de la langue latine?

Nous nous confirmons dans ces vues en considérant la rigueur avec laquelle le latin prive d'accent les syllabes finales et fait de la barytonie la loi invariable de sa prononciation. Evidemment l'accentuation latine, devenue infidèle au principe du dernier déterminant, qui règne dans les langues primitives, suit déjà des allures tant soit peu modernes; elle oppose partout, non pas, il est vrai, la syllabe radicale aux syllabes de flexion et de dérivation, mais le corps du mot à la désinence, qu'elle lui subordonne, à laquelle elle ne reconnait plus qu'une valeur accessoire, sur laquelle la voix cesse tout à fait d'appuyer.

La prononciation plus sourde des terminaisons et l'affaiblissement graduel de leur valeur prosodique, qui en est la suite, vont du même pas dans les langues, que le développement de la faculté d'abstraire et de généraliser dans l'esprit des peuples. La dépression des désinences est peu sensible en sanscrit; elle gagne déjà en grec; en latin, elle a envahi tontes

les flexions, toutes les parties du discours. Prouvons cette assertion par un examen rapide des faits.

En sanscrit, la syllabe qui avait modifié le mot en dernier lieu était presque toujours la syllabe accentuée, d'où il résulte que la plupart des mots simples étaient oxytons. Si, dans les composés, l'accent se trouvait assez fréquemment sur les premières syllabes, c'était encore en vertu du principe du dernier déterminant. C'est à peine si dans le verbe, où le suffixe, d'après l'observation judicieuse de Guillaume de Humboldt, est plus intimement uni au radical, la vie commençait à se retirer des désinences et à se reporter vers le milieu du mot. Il faut y ajouter les terminaisons des comparatifs et superlatifs (ijans, ishtas = ιων, ιστος et taras, tamas = \tage\_\tage\_\tage, timus) et quelques antres cas particuliers. -En grec, le nombre des désinences qui se sont éteintes est déjà beaucoup plus considérable. Dans le verbe, aucun suffixe pronominal n'est plus accentué. Les participes, presque tous oxytons ou paroxytons en sanscrit, ne lesont plus qu'en petit nombre (tels que τετυφώς, τετυμμένος, τυπών, τυφθείς) et la foule des adjectifs à forme pleine accentue le radical, autant que les conditions imposées à l'accent grec le permettent 1. Mais la langue latine ne semble avoir gardé aucun souvenir du sens intime qui s'attachait aux syllabes finales, jadis ellesmêmes mots indépendants; elle a perdu le fil qui la rattachait à ses origines. L'abstraction commence déjà à y régner et paraît avoir donné à l'accentuation, qui représente, pour nous servir des termes de J. Grimm<sup>2</sup>, la vivacité prosaïque du langage, ce son plus dur, cette

<sup>2</sup> Grimm, Deutsche Grammatik, 1, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benloew, Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 117.

intonation plus forte et plus magistrale, ce rigor enfin, pour rappeler l'expression de Quintilien, qui aide l'intelligence et dirige la pensée, mais qui est moins favorable à l'harmonie, à la douceur du langage. C'est cette prononciation qu'avait en vue Grégoire Thaumaturge, en déclarant la langue latine imposante, emphatique et en rapport avec la majesté de l'Empire; Olympiodore croit même pouvoir expliquer la barytonie de la langue latine par la gravité des Romains; mais Foster fait observer avec justesse que l'emphase n'est pas la cause, mais bien l'effet d'une telle prononciation.

Il y a loin de la dépression des désinences, telle que nous la trouvons en latin, à la prédominance du radical toujours accentué dans les langues teutoniques. En effet, l'accent ne s'y borne pas à négliger, à effacer les terminaisons, il trie les éléments qui constituent le mot, et il signale à l'oreille celui qui renferme l'idée principale. Ainsi on dit en allemand lángsamer (plus lent), muehseligkeit (difficulté), freundschaftlichste (le plus amical), sans tenir aucun compte ni du nombre des syllabes qui viennent après le frappé, ni de leur valeur prosodique. Quant aux désinences proprement dites, elles sont devenues presque muettes en allemand, et en anglais elles ont presque généralement disparu. Sans doute, il v eut un temps où la quantité possédait encore toute sa vigneur dans les langues germaniques; mais, dès l'époque d'Ulfilas, l'accent gothique avait déjà assez de force pour rétrécir et concentrer la forme

<sup>1</sup> Τῆ Ρωμαίων ςωνή καταπληκτική μέν καὶ άλαζόνι καὶ συσηκματίζομένη αὐτών τῷ ἔξουσία τῷ βασιλικῷ. Greg. Thaum. Paneg. ad Orig. p. 49, Par. 1622. Le passage d'Olymp. a été cité p. 23. Cp. aussi Sénèque (Consol. ad Polyb., c. 25): Latinæ linguæ potentia, græcæ gratia.

primitive des mots (exemples : fugls, oiseau, pour fugalus, qui est encore focal dans l'ancien haut-allemand; akrs = ager, agerus; fisks = piscis).

Rien de plus frappant que le contraste formé par l'accentuation sanscrite et l'accentuation germanique. La première est soumise à la loi du dernier déterminant, à la loi de l'imagination; elle reflète la dernière impression que les sens ont recue, elle suit la dernière modification que le mot a subie. Celle-ci, au contraire, est l'expression ou plutôt l'instrument d'une analyse instinctive, qui classe les idées, en subordonnant celles qui sont accessoires à la plus importante, en distinguant entre la substance et l'accident dans les mots et dans la phrase. Il faut croire toutefois que dans un temps immémorial l'accent teutonique était aussi musical; car, quoiqu'il ait été constamment affecté au radical, la quantité prosodique put se main. tenir à côté de lui, et périt dans les langues du Nord beaucoup plus tard que dans les langues du Midi. Elle est encore très-vivace dans les poëmes d'Offried, et J. Grimm a relevé les nombreux vestiges qu'elle a laissés dans les vers des Minnesänger et des Meistersänger. Dans le mot lebéndig (vivant), l'accent grave de la seconde syllabe, soutenu par la quantité, a même réussi à triompher de l'ancien accent aign (libàndi) 1. Mais c'est là le seul cas, on à peu près, où l'accent allemand soit tombé dans la dépendance des valeurs prosodiques. Ce qui est exception ici est devenu règle en latin, puisque dans taléntum, au lieu de τάλαντον, Alexánder au lieu de 'Αλέξανδρος, etc., c'est la longueur de la pénultième qui a déplacé l'accent primitif.

Gryphius, au dix-septième siècle, accentuait encore lébéndig.

Les accentuations allemande et sanscrite forment les extrêmes de l'échelle, au milieu de laquelle il faut placer celles du grec et du latin. Ces deux langues ont donné à leur accent assez d'énergie pour qu'il pût guider la pensée, empêcher l'enchevêtrement des mots et la confusion des idées; elles n'ont pas voulu le rendre tellement prépondérant que la valeur, pour ainsi dire, corporelle des syllabes, à laquelle elles attachaient la plus haute importance, en pût être altérée.

C'est par ce compromis habile entre la netteté de la pensée et la beauté des formes, entre le spiritualisme des idiomes modernes et le matérialisme du sanscrit, vers lequel elles penchent encore, que ces langues ont réussi à occuper cette position exceptionnelle dans l'histoire de la civilisation, que rien ne pourra leur ravir désormais. C'est peut-être à cet heureux compromis qu'elles doivent en partie d'avoir donné naissance à ces chefs-d'œuvre de prose avec lesquels on a pu rivaliser, et à ces modèles de poésie jeune et naïve, dont la perfection n'a pu être égalée par les plus grands génies des temps modernes. Dans la classification que nous venons de tenter, le grec se trouve plus près du sanscrit; la langue latine conserve encore une trèsgrande affinité avec sa sœur aînée, mais on ne saurait nier qu'elle ne semble annoncer par ses tendances abstraites l'avénement des idiomes teutoniques 1.

Reste une objection à laquelle il faut que nous ré-

¹ Le tableau que nous venons de tracer n'épuise pas, nous le savons bien, la variété des accentuations indo-curopéennes. Dans les langues slaves, l'accent l'a emporté sur la quantité, et cependant il n'a pas détruit le système compliqué de flexions et de formes grammaticales dont elles ont hérité. Dans le russe, l'accent se place sur l'une des trois dernières syllabes: dans le polonais, il frappe invariablement la pénultième;

pondions. De l'empire exercé par les valeurs prosodiques sur l'accent latin, on pourrait inférer que la quantité était dans la langue latine plus puissante que dans la langue grecque, que les Romains avaient des organes plus capables d'en apprécier les nuances délicates que leurs plus heureux prédécesseurs. Mais c'est le contraire qui est vrai. Les syllabes finales, déshéritées et prononcées plus sourdement qu'en grec, s'affaiblirent en latin, s'abrégèrent même par la suite. L'accent, ne pouvant franchir une pénultième longue, v pénétra, et, semblable en cela au temps fort qui, chez les anciens, s'attache à la syllabe longue, se confondit avec celle-ci. Il résulta de ce mélange un je ne sais quoi, qui assurément n'était plus la quantité du grec et du sanscrit, et qui n'était pas encore l'accentuation moderne. Celle-ci s'y trouva toutefois en germe. Sous l'influence d'une seule syllabe, qui tendait à attirer sur elle la longueur, l'accent et (à la fin des vers) le temps fort, les mots, de plus en plus simplifiés, ne devaient plus à la longue reconnaître qu'un seul principe, celui de l'accent, tel qu'il apparaît dans nos idiomes. Ainsi le triomphe apparent de la quantité ne fut que le précurseur de sa chute et de l'avénement d'un principe opposé.

dans le lithuanien, il paraît avoir encore aujourd'hui une grande mobilité (Mielcke, Gram. lith., p. 14 et 99).

M. Bopp (Grammaire comparée, divis. V, préface, p. v1) compare l'accent latin à l'accent arabe. Celui-ci se porte dans les mots dissyllabes et trisyllabes sur la première syllabe, dans les mots polysyllabes sur l'antépénultième; mais il est forcé de descendre sur la pénultième, lorsqu'elle est longue par nature ou par position. Enfin, comme l'accent latin, il ne subit jamais l'action d'une longue finale. Par exemple, kátala, il tua, kátal $\bar{u}$ , ils tuèrent, katálta, tu tuas, maktůl $\bar{u}$ n, tué, kātil $\bar{u}$ na, ceux qui tuent.

On ne saurait nier que l'unité plus intime des éléments qui constituent le mot latin dénote déjà un certain besoin de clarté et de simplification, et marque l'esprit d'un peuple plus avancé dans la voie de l'abstraction et de l'analyse. Le chapitre prochain sera consacré tout entier à la démonstration de cet axiome. Qu'il nous suffise de présenter, en attendant, quelques considérations à ce sujet. Le latin ne se borne pas à diminuer le poids des syllabes auxiliaires, comme toutes les langues ont du faire pour arriver à des formes grammaticales aisées à comprendre et à saisir; il tend à diminuer considérablement l'ampleur des éléments du mot composé, à leur ôter leur cachet primitif, à les effacer dans l'unité de l'ensemble. Ainsi, à une époque presque primordiale, les Romains ne pouvaient s'empêcher de dire inficio, sinciput, obedio, au lieu de in-facio, semi-caput, ob-audio, quoique le sens des différentes parties du mot nouveau dût s'oblitérer rapidement par suite de ces changements. Les Romains, habitués à généraliser les idées, à simplifier les mots, en leur donnant une forme plus une, plus homogène, n'auraient jamais pu se complaire à former de ces longs composés qui parlaient à l'imagination compréhensive et un peu confuse des Indous, comme aux sens encore plus vivaces et plus poétiques des Grees. Si leur langue en eut possédé, les Latins auraient éprouvé le besoin de les réduire, pour arriver à leur essence, à l'idée générale qu'ils recélaient, et ils en auraient bientôt mêlé, confondu, effacé tous les éléments premiers. Les incurvicervicem, triseclisenex, hasardés par des poëtes de l'époque républicaine, périrent aussitôt après avoir vu le jour. Ces mots, ne parlant pas au génie abstrait, rapide, incisif de ce peuple, ne purent jamais recevoir droit de cité dans sa langue.

La loi de la barytonie, et la prononciation plus sourde des finales qui en résultait; la fermeté, l'inflexibilité de l'accent, toujours placé dans le corps du mot; la coïncidence de la longueur et de l'accent dans tous les mots à pénultième longue, voilà, selon nous, les traits distinctifs de l'accentuation des Romains. Ces traits se tiennent et concourent à prouver que leur accent était déjà moins musical que l'accent grec. Nous verrons qu'ils éclairent d'un jour singulièrement vil les parties les plus obscures de leur métrique et de leur versification. Enfin, le caractère déjà plus abstrait 1 de la langue, qui se révèle par une certaine répugnance pour les mots composés, et par une accentuation plus énergique, plus expressive, moins pittoresque, place le latin d'une manière définitive entre l'idiome plus sonore, plus mélodieux des Grecs, et les différents dialectes germaniques, qui ont fini par sacrifier la beauté de la forme aux exigences d'une analyse inflexible.

B. Traces d'une accentuation plus ancienne dans la langue latine.

Il est évident, pour qui s'est un peu familiarisé avec l'histoire des langues, que l'accentuation latine, si

¹ Ce que nous appelons le génie abstrait des Romains se manifeste par une série de faits très-frappants : le développement hâtif et prématuré de leur prose ; le soin avec lequel ils établirent, fixèrent, étudièrent le droit, idée générale et abstraite, pour laquelle les Grees n'avaient pas même de terme (Boeckh, Griech. Alterthimer, cours de 1857-58) ; le caractère des divinités créées par leur imagination de moralistes, Fides, Virtus, Constantia, etc, qui étaient autant de personnitications de qualités humaines.

régulière et si uniforme à l'époque d'Auguste, et dans les traités des grammairiens, a dû être, en des temps plus anciens, plus variée, plus rebelle à la règle, et aussi plus voisine de celle du grec et du sanscrit, sœurs ainées de la langue latine. Certaines syllabes, certaines désinences n'avaient pas, du temps de Plaute, la même quantité prosodique qu'à l'époque classique de la poésie latine. C'est là un fait qu'on a constaté et dont nous parlerons plus bas. Mais les modifications de la quantité répondent ordinairement à des modifications de l'accent, et ce fait doit faire supposer qu'en cherchant à remonter, par l'étude de la langue latine, à une antiquité encore plus reculée, nous pourrons trouver les traces d'un conflit, tantôt plus sourd, tantôt plus violent, entre les deux principes à la fois jumeaux et opposés.

NOTS ANCIENNEMENT ACCENTUÉS SUR L'ANTÉPÉNULTIÈME, MALGRÉ
LA LONGUEUR DE LA PÉNULTIÈME.

# Abrévlation d'une pénultième longue avec le secours de l'accent.

Les verbes dejëro et pejëro existent à côté de dejūro et perjuro, plus régulièrement dérivés du simple juro. Les verbes cognosco et agnosco font au supin cognitum et agnitum, au lieu de cognōtum et agnōtum, qui seraient plus analogues aux formes notus et ignotus. Si dejuro et perjuro avaient eu, dès le principe, le circonflexe sur la pénultième, ainsi que semblent l'exiger les lois définitives de l'accentuation latine, on ne s'expliquerait pas l'abréviation d'une syllabe, qui, longue de nature, était encore soutenue par la force de l'accent. Il faut croire qu'on prononçait primitivement déjūro, pérjuro, cógnotum, ágnotum et qu'il y avait un temps où l'accent pouvait atteindre l'anté-

pénultième, malgré la longueur de la pénultième. Plus tard, lorsque la lutte s'était engagée entre l'ancien système et le nouveau, l'accent fut généralement attiré par la pénultième; mais, dans quelques cas rares, il réussit à l'abréger. C'est à la fois le poids de la préposition et l'énergie de l'accent qui changèrent déjūro et pérjūro en déjëro et péjëro, cógnōtum et ágnötum en cógnitum et ágnitum. A coup súr, l'accent seul n'avait pas dans ces temps reculés assez de force pour détruire la longueur d'une voyelle dans la syllabe qui suit la syllabe accentuée. Il n'était encore que l'auxiliaire et comme le guide de la langue, qui, à cette époque, où ses formes n'étaient pas encore arrêtées, obtint quelquefois par des moyens matériels des effets analogues à ceux qu'y produira l'accent moderne lorsqu'elle commencera à se décomposer.

On a essayé d'expliquer ces altérations de la quantité par la loi en vertu de laquelle la langue s'efforce d'alléger le poids des mots qu'elle charge d'un nouvel élément . Mais comment se fait-il alors que ce soit précisément la voyelle de la syllabe radicale, et non pas la préposition, qui s'affaiblit? Pour ne citer qu'un exemple, on a souvent comparé cum, con, co, au préfixe gothique ga, qui est devenu ge en allemand moderne, absolument comme le préfixe  $\pi 2 p a$ , per (sanscrit para) s'y est affaibli en ver. Dans les autres langues ces prépositions ont donc réellement subi la diminution qui, en latin, atteignit le radical. Aimerait-on mieux dire que la préposition, considérée en latin comme dernier déterminant, y conserva toute sa force, et l'emporta sur le radical, dont le sens s'ob-

<sup>1</sup> Bopp, Grammaire comparée, p. 5, 6.

scurcit dans le composé? Nous nous contenterions de cette concession; oui, la préposition est pour la langue latine l'élément le plus actif, le plus important du mot; elle l'affecte dans son essence même, et plus profondément qu'elle ne fait en sanscrit, ni en grec, ni en allemand, ni dans aucun des idiomes néo-latins. Les inficio (de facio), obedio (de audio), assideo (de sedeo), explodo (de plaudo), inimicus (=inamicus, etc.), sont des formes propres au latin et ne se rencontrent que là. Car les faits analogues, qui abondent dans le zend et l'ancien haut-allemand, résultent de l'action exercée par les désinences sur le corps du mot et ne sont nullement l'effet des préfixes qui, en général, s'y lient beaucoup moins intimement au mot que dans la langue latine 1.

Cette influence des préfixes et des prépositions étant établie, il faut ajouter que l'accent s'y fixe presque toujours en sanscrit, en lithuanien, et même en allemand <sup>2</sup>. Il est donc probable qu'il en fut de même en latin, et que les quatre mots péjero, déjero, cógnitus, ágnitus, sont les restes précieux d'une ancienne loi de bonne heure effacée dans la langue latine. On peut joindre à ces exemples inquino, qui vient probablement de cæmm, et inquăm, inquis, inquito, dont la racine n'existe pas en latin <sup>3</sup>.

La prépondérance de la préposition accentuée sur le reste du mot résulte d'une foule d'autres exemples,

<sup>1</sup> Grimin, 1, p. 26; 1, p. 555 (3° édit., Götting, 1841).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benloew, Accentuation, p. 45; Mieleke, Litthauische Sprachlehre, Konigsberg, 1800, p. 14; Bopp, Grammaire comparée, p. 1410.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pott fait venir inquam de sanscrit  $\sqrt{khj\tilde{a}}$  (parler), et le considère comme abrégé de inkhjāmi. Les formes inquias, inquiunt prouvent que inquis, inqui sont contractés de inqui-is, inqui-it.

dans lesquels la racine affaiblie est complétement obscurcie par la contraction. Nous citerons cogo, dego = cóïgo, deïgo; demo = deïmo; debeo = dehibeo; praémium = præimium (emo); solvo = se-luo; segnis = se-ignis; polleo = pot-valeo; enfin súrgere, pórgere, súrpere = súrrigere, pórrigere, súrripere. Toutefois, il serait possible que, dans ces trois derniers verbes, la troisième personne du singulier (súrgit = súrrigit; pórgit, súrpit = pórrigit, súrripit) eùt amené la syncope de l'infinitif, laquelle entraîna le changement d'accentuation.

Il y a d'autres traces de cette accentuation vieillie dans la conjugaison: bornons-nous ici à citer la longueur primitive de l'i dans dedérimus, amavérimus, qui n'aurait pu disparaître si elle avait été soutenne par le circonflexe. L'aigu dut donc, dès le principe, se trouver sur l'antépénultième et finir, l'étendue du mot aidant, par affaiblir la voyelle longue de la pénultième. On sait que -esim, -esis, etc., sont abrégés de esjām, esjās, esjāmas, formes qu'a l'apocope de l'e près, la grammaire sanscrite a conservées. En latin, elles sont devenues siem (=esiem, ɛ(z)/x/v, ɛ/x/v), sies, siet=sim, sis, sit.

Dans la déclinaison, nous rencontrons les anciens génitifs Albai longai, rosai, etc., qui ont perdu un s final, absolument comme ceux de la cinquième déclinaison, auxquels ils ressemblent, rēi, fidēi, plus tard rēi, fidēi. Si rosai, Albai longai, n'ont pas changé d'accent en devenant rosæ, Albæ longæ, il sera démontré une fois de plus que l'accent latin pouvait jadis franchir une pénultième longue. Si l'accent s'était trouvé d'abord sur la pénultième et se fût retiré plus tard sur la voyelle radicale, on comprendrait difficilement la contraction de ai en æ. On en peut

dire autant des datifs et ablat. plur. de la première déclinaison : térris = térraïs, térrabis, térrabus; ánimis = anímabus ou ánimabus, etc. La quantité douteuse des génitifs illius, altérius, sólius, se ramène au même principe.

Suppression d'une pénultième longue avec le secours de l'accent,

On connaît les syncopes violentes que subit quelquefois la seconde personne du parfait, comme evásti, revixti, dixti, intelléxti, accésti, pour evasisti, revixisti, dixisti, intellexisti, accessisti; les fragments d'Ennius fournissent même un exemple du pluriel: scripstis pour scripsistis. On peut affirmer que si l'accent avait été bien fixé sur la pénultième evasisti, revixisti, etc., la syncope n'aurait pu avoir lieu; la langue sentait donc instinctivement la prédominance de la syllabe radicale et y affectait l'accent. Ces hésitations ont pu durer longtemps; elles se retrouvent partout, dans le sanscrit, le grec, etc. D'ailleurs, elles s'expliquent par l'origine du parfait latin, dont les formes redoublées rappellent le parfait des langues sœurs, lequel retire l'accent aussi loin que possible de la désinence. Nous avons dit plus haut que les verbes indous ont presque toujours l'accent sur le redoublement 2. Il est probable qu'il y avait un temps où l'on accentuait en latin non-seulement cécini, pépuli, tútudi, mais aussi tétendi, mémordi, si toutefois le parfait avait déjà pris alors la désinence i3. Mais, à mesure que les formes redoublées com-

<sup>1</sup> Fragm. trag. lat., ed. Ribbeck, p. 175.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Gramm. comp., p. 4087, 4090; Benfey, Gloss. du Samaveda, p. 459.

 $<sup>^3</sup>$  La désinence primitive était a. Quant à la formation du parfait latin, voir plus bas au chap. VII.

mençaient à disparaître, celles qui sont composées avec les verbes auxiliaires as et fu¹ gagnèrent de plus en plus et envahirent même le domaine des formes primitives. Tant que la langue distinguait encore les deux éléments qui composaient le nouveau parfait, elle s'efforça de subordonner au radical les désinences -isti, -istis, -erunt. De là les formes scripsti, scripstis, stétĕ-runt, dédĕrunt et dédro (pour dédrunt, déderunt) dans l'inscription de Pesaro. La répétition de la liquide s, qui revient deux et même trois fois dans les formes pleines, scripsistis, etc., peut aussi avoir contribué à la suppression de la pénultième.

Nous en dirons autant des infinitifs scripse, consumse, admisse, advexe, que MM. Struve et Bopp identifient avec les infinitifs aor. gr. γράπ-ται, δείχ-ται, etc. Mais cette supposition est peu vraisemblable. Si scripsti vient, par syncope, de scripsisti, tout porte à croire que scripse est également une forme syncopée de scripsisse. Ces infinitifs, aussi bien que les ausim (p. ausus sim), excéssis, exstinxem, vixet, tráxet (pour excéssissem, extinxissem, vixisset, tráxisset), sont autant de preuves d'une accentuation différente de celle qui dominait dans la langue latine à l'époque d'Auguste.

Citons, en dernier lieu, les formes contractes admõsti, nõsti, amásti, amássem, amârunt pour admóvisti, nóvisti, amávisti, amávissem, amáverunt. La contraction de ces mots paraît avoir en lieu dans un temps où l'accent pouvait encore franchir une pénul-

<sup>1</sup> L'i de legi, veni, vient du ser.  $\bar{\imath}m$ , contracté lui-même de isham; si dans carpsi, divisi, renferme deux fois le verbe as, être; ui est pour fni, composé lui-même de fu+i.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ueber lateinische Decl. und Conjugation, p. 178.

tième longue et n'était pas fatalement attiré par elle Cp. aussi hisco = hiasco (de hiare).

Parmi les noms, nous rencontrons les syncopes trûlla = trúella (truilla), fêstra, fénestra, plus tard fenéstra, quártus = quátortus (de quatuor), et parmi les particules sáltem, si l'étymologie qui le fait venir de salutem était juste 1.

Quant à lictor et ligātor, sector et secātor, segmen et secāmen; quaestor, quaestio, oppertus et quaesītor, quaesītio, opperītus; frutectum, salictum, arbustum et fruticētum, salicētum, arbosētum, enfin virgo et virāgo, nous ne croyons pas à l'identité complète des mots comparés; nous les considérons comme des formes différentes, issues des mêmes racines. Ainsi, morīmur, employé par Ennius, vient d'un verbe moriri, que nous ne rencontrons plus ailleurs; lavere exista à côté de lavare; sonere, tonere a côté de sonare et tonare. Quant à virgo, il ne faut pas le considérer comme contracté de virago, mais comme un dérivé de virere: virgo est dit pour virigo.

ANCIEN ACCENT SUR LA QUATRIÈME AVANT LA FIN.

On a vu que l'accent portait anciennement sur les prépositions et préfixes, à quelque distance de la fin du mot qu'elles se trouvassent. Nous croyons découvrir quelques autres exemples d'une accentuation primitive, plus voisine encore de l'accentuation du sanscrit que de celle du grec. C'est ainsi que Súmnium est

<sup>1</sup> Pott (Etymologische Forschungen, II, p. 316) compare sane, pour le sens du mot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneider, II, p. 40.

très-certainement une contraction violente de Sábīnium 1, bálneum de bálĭneum (βαλανεῖον), núcleus de
núculeus 2, óxume d'ócissume (cp. ocior, gr. ὼαύς, scr.
açū). Ce dernier mot rappelle la loi de la grammaire
sanscrite qui défend d'accentuer les désinences des
degrés de comparaison, taras, tamas, ijans, ishtas.
Dans le cas le plus défavorable à notre hypothèse, il
faudrait admettre que oxume date d'une époque où la
voix, qui cherchait un appui, n'avait pas encore éprouvé le besoin de redoubler l's de la terminaison (i)simus
(cp. entre autres pedissequus et pedisequus).

On a tenté de ramener également à une accentnation antique aúdeo (=ávideo, ávidus), gaúdeo (=gávideo cp. gavisus), ardeo (=árideo, aridus³). Mais ces formes pourraient aussi s'expliquer par le précédent de la troisième pers. sing. présent, où la contraction n'avait rien d'irrégulier: gaûdet = gávidet, aûdet = áridet, árdet = áridet.

ANCIEN ACCENT SUR UNE PÉNULTIÈME BRÈVE, PLUS TARD SUI PRIMÉE OU ALLONGÉE.

Il y a une série de mots qui présentent l'une des syncopes les plus violentes dont la langue latine offre l'exemple, et auxquelles la question de l'accentuation ne saurait être étrangère : ce sont pauxillum paulum, axilla ala, maxilla mala, paxillus palus, quasillus qualus, taxillus talus, vexillum velum. On y peut joindre tela = texela, scala = scandela, pilum = pistillum. Si l'en considérait tālus, quālus, pālus, vē'um, etc.,

¹ Pott, II, p. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneider, II, p. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Benary Römische Lautlehre, p. 108.

comme des mots différents de taxillus, quasillus, etc., et que l'on essayât de les expliquer, par une ecthlipse plus simple, comme provenant de taq-lus, paq-lus, veh-lum, scad-la1, on ne pourrait plus se rendre compte de l's dans la plupart des formes plus pleines, envisagées par M. Pott<sup>2</sup> comme les diminutifs des autres. Nous nous rangeons donc plus volontiers à l'opinion de Cicéron, que nous ne voudrions pas pour cela considérer comme une autorité infaillible en fait de grammaire. Il affirme que les mots ala, mala, etc., sont des formes raccourcies fuga, litteræ vastioris (Orat., c. 45, § 153). Ajoutons que le double l fut probablement l'effet de l'accent qui aiguisait l'i de la syllabe précédente, et que ces diminutifs s'écrivaient d'abord taxilus, maxila, axila, formes qui auraient singulièrement facilité l'ecthlipse et la contraction, dès qu'on ne se souvenait plus de leur valeur diminutive3. On sait qu'en grec ces diminutifs ont le plus souvent l'accent sur la pénultième (-ίλος, -ύλος), et que le nom propre Regulus v est rendu ou par 'Ρήγλος ou par 'Ρηγούλος.

La forme dédro = dédrunt, dédérunt, dans l'inscription de Pesaro, prouve surabondamment que la longueur de la pénultième, dans la troisième personne plurielle du parfait, est loin d'être primitive, et que

<sup>1</sup> Chanselle, Formation des mots latins, p. 158.

<sup>\*</sup> Pott, II, p. 281. — Tel était l'avis de Priscien (p. 614), qui pensait que vexillum était formé de velum, comme popellus, ocellus, catellus de populus, oculus, catulus. Mais, par le fait, ces derniers mots étaient dans l'origine des diminutifs, et, après avoir perdu ce caractère, ils furent remplacé par les autres, qui n'en viennent pas, mais qui sont des dérivés différents d'une racine commune qui n'existe plus.

<sup>3</sup> Comme taxilus et maxila, cibus serait un paroxyton primitif s'il était formé par aphérèse de ascibus (rac. aç, manger). Voir Pott, II, p. 175.

Virgile, en l'abrégeant quelque fois (dédérunt, stéterunt), ne fit que consacrer un archaïsme. Mais entre dédro et dedêrunt a dû se trouver la forme intermédiaire dedérunt avec l'accent sur la pénultième brève. On peut affirmer, en effet, sans trop s'aventurer, que longtemps l'influence exercée par les terminaisons fortes dans les verbes et les noms sur les syllabes précédentes et sur l'accent a dù se faire sentir en latin comme en grec et en sanscrit, et que la langue a dû hésiter durant des siècles entre les tendances des deux principes contraires, celui du dernier déterminant, et celui qui établissait la prédominance du corps du mot sur la désinence. A cette époque primordiale, on disait très-probablement amavérant, colligunt, venéres, porticus, etc., absolument comme les Doriens prononcaient έλέγον, έλύσαν, άγγέλοι, λεγώμαι, par un souvenir de l'ancienne longueur de -o: et de -a: et des anciennes formes ἐλέγοντ, ἐλύσαντ 1. La longueur de la pénultième dans  $dix\bar{e}runt$  p.  $dix\bar{e}runt$  (= $dic + s + \bar{e}sunt$ ), dans legēbam pour legĕbam et dans lupōrum p. lupŏrum, semble venir à l'appui de notre assertion. Les Romains, désireux de caractériser fortement leur parfait, qui leur servait en même temps d'aoriste, paraissent avoir à dessein fixé l'accent sur la pénultième, et, les principes de leur accentuation ayant changé, avoir allongé cette syllabe 2. La désinence -bam (contracté du sc. bhavam=abhavam, j'étais, de Vbhu=ſu) s'appuyant comme une enclitique sur l'e précédent dans legébam, finit par l'allonger, comme le poids de la désinence -runt = sunt fit l'e de dixerunt. Mais dans legebam la fausse analogie de amâbam, delêbam, où a

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benloew, Accentuation, p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Vergl. Gramm., p. 769, 802.

et e sont longs de nature, devait hâter ce résultat, comme celle de rosârum, lupârum, contribua à l'allongement de l'o dans lupôrum pour lupôsum (λυκό Γων). On sait que la désinence du génitif pluriel est originairement longue (gr. -wy. scr. -ām). Plus tard, la pénultième s'étant allongée, la finale s'abrégea, ce qui arriva aussi pour dixērunt, dedērunt, puisqu'à côté de ces formes surgirent celles de dixēre, dedēre. C'est ainsi que, dans les langues modernes, l'accent a bouleversé les éléments constitutifs du mot, et que l'italien, par exemple, a fait bene de l'antique bene qui, chez les Romains déjà, s'était affaibli en bene. D'ailleurs, ces faits exceptionnels présentent un phénomène de compensation, contraire à celui que nous offre la grammaire grecque. Si les Romains ont dit legcbam, lupôrŭm, dixere pour legebam, luporum dixerunt (dixerun, dixero), les Athéniens ont dit λεώς, γεώς, pour λαός, ναός, formes primitives usitées surtout chez les Doriens.

#### ANCIENS MOTS OXYTONS.

Il ne faut pas croire que la langue latine n'ait connu de tout temps que des mots barytons. Les mots sum (sumus, sunt), dens, clam sont évidenment formés de esúm (ser. asmi, gr. ἐσρί, εἰρί), edéns (éol. ἔδων, att. ἐδωίς), calám (calim chez Festus), de la racine cal = occulere, all. hohl. Nos a été peut-ètre formé par aphérèse de enôs, qui semble se trouver encore dans le chant des frères Arvales. Dans eram aussi l'accent paraît d'abord avoir été sur la dernière, sans quoi la brièveté de l'e serait difficile à expliquer, puisque la forme sanscrite de ce temps est āsā (pour āsām ¹).

<sup>&#</sup>x27; Une syllabe accentuée, on ne peut en douter, ne saurait guère subir

La seconde personne sing. prés. du verbe velle, vis a dù être aussi d'abord proclitique, puis oxyton, puisqu'elle semble être une abréviation de volis ou velis; glos a dù être galós, si le gr. γάλως nous guide bien¹.

l'aphérèse. En grec moderne, la particule vá ne vient donc pas de ¿vz, mais bien de ½á, de même que les pronoms de l'ancien haut-allemand : inan, imo, ira, iru, unsih, avant que de reporter l'accent de la pénultième sur la dernière, devaient être passés au rang d'enclitiques (Lachmann, Ueber die Betonung im Althochdeutschen, p. 256).

Si les formes citées par Lachmann dans son Commentaire sur Lucrèce, p. 157, ne sont pas des fautes de copistes, si les Latins disaient en effet ste, stinc, stic, sta pour iste, istinc, istic, ista, il faudra classer

ces formes parmi les rares oxytons de la langue latine.

Le sanscrit sva paraît être une contraction de sava (Benfey, Wurzellexicon, I, 482), comme tvam, tvé de tuam, tue; il se pourrait donc qu'en latin la forme súos (súus) fût plus ancienne que svos, toujours monosyllabe dans Ennius (sos, sis = suós, suís), qui disparut plus tard de la langue.

## CHAPITRE VI.

CHANGEMENTS OPERÉS DANS LES MOTS LATINS PAR LE BESOIN D'UNE PLUS GRANDE UNITÉ,

Nous avons énuméré, dans la seconde partie du chapitre précédent, une série de faits qui, au sein de la langue latine, semblaient rappeler l'accentuation plus ancienne et plus mobile du grec et du sanscrit. Nous abordons maintenant un ordre de faits qui feront voir l'action de l'accent latin sous un jour nouveau, et qui démontreront que, si cet accent a un caractère à lui propre, il rapproche la langue latine presque autant des idiomes modernes que du grec et du sanscrit, auxquels, à première vue, elle semble se rattacher d'une manière si intime.

La langue latine s'efforce de donner aux mots une forme courte et ramassée; elle augmente le nombre des syllabes longues par plusieurs moyens, et, d'abord, par des contractions fréquentes. Si l'on ne peut affirmer que c'est l'accent qui les provoque, au moins faut-il y voir des effets du même besoin d'unité dont l'accent est le signe et le représentant.

#### CONTRACTION.

Les consonnes semi-voyelles v, h et g n'opposent qu'une faible résistance à la fusion de deux voyelles et à la réunion de deux syllabes. Citons d'abord des

mots dont les formes contractes sont à peu près de toutes les époques et se trouvent dans tous les auteurs.

- H. Ex.  $N\bar{\imath}l = nihil$ ;  $v\bar{e}mens = vehemens$ ,  $n\bar{e}mo = ne-hemo$ ; mi = mihi, etc.
- V. Ex. Nōram, nōsti, amārunt = noveram, etc.; dītis = divitis; nauta = navita; rūrsus = revorsus; Mārs = Mavors; sīs = si vis, sūltis = si vultis; sīris = siveris; prūdens = providens, etc., etc.
- J. G. Ex.  $B\bar{\imath}gw$ ,  $quadr\bar{\imath}gw = bijugw$ , quadrijugw; ma-jor = magior (gr.  $\mu \circ \gamma$ -, scr. mah); et si nous voulons
  sortir de la sphère du latin aes = scr.  $\check{a}jas$ .

Les anciens poëtes, jusqu'à Catulle, ontété entraînés, par l'analogie de ces contractions universellement reçues, à en tenter d'autres, que le goût plus délicat de l'âge classique a cru devoir repousser. Il paraît certain qu'ils ont, en quelque sorte, devancé le mouvement naturel de la langue vers la prédominance de l'accent, en diminuant le volume des mots d'une manière quelquefois violente.

- G. J. Magis, qu'il faut prononcer dans les vers de l'époque républicaine ou măge ou mais. De là dans Plaute, magistratus de trois syllabes; huius, cuius, eius forment des monosyllabes encore dans les hexamètres de Lucile.
- V. Ju'ntutem = juventutem (juerint, jurint = juverint dans Catulle), oblisci = oblivisci, caullatio = cavillatio, aunculus=avunculus; auxquels il faut ajonter: navem, boves, ovis, Jovem, breve, Davum, dont Plaute, Térence, etc., font très-souvent des monosyllabes.

Dans v'luptatem, v'luntate, v'nustatis<sup>1</sup>, formes dont Plaute et les anciens se sont servis quelquefois, nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritschl, Prolegg. ad Plautum, cap. x1, p. 140 et suivantes.

reconnaissons un phénomène analogue, et pourtant, sous un certain rapport, opposé à ceux que nous venons d'examiner. C'est la semi-voyelle v qui reste, mais, attirée par les liquides l, n, elle détruit ou obscurcit la voyelle intermédiaire. Ces mots forment la transition à la

# Synérèse,

qui réunit deux syllabes en une seule, sans en supprimer aucun élément 1.

Mots toujours contractés chez Plaute: Dein deinde dehinc, proin proinde, deorsum seorsum, praeut praeoptare (Trin., 648, Catulle, LXIV, 420), coire, anteit antehac, introire, quoniam.

Dans ces exemples et dans d'autres semblables (mais non dans les nôsse, amârunt = novīsse, amavērunt), la contraction ne paraît nullement affecter l'accent, pas plus que dans fluvjôrum = fluviôrum, génva génua, pituîta (Hor., Serm. II, 2, 26), fuîsse (Lucil., apud Non., I, 403). Il n'en est pas de même d'arjetat, abjetem, tenvia pour arietat, abietem, tenvia. L'accent change-t-il avec la quantité de la première syllabe devenue longue par position, comme dans ce vers d'Ovide:

Et primo similis vólucri, mox vera volúcris?

Cela serait conforme aux règles générales, cela n'est pas sûr pourtant. Il n'est pas tout à fait impossible que l'accent, au lieu de reculer, se soit rapproché de la fin. Ce système aurait pour lui, non-seulement des précédents en sanscrit (tanvi pour tanúi. V. plus haut), et en grec (πατρός = πατέρος), mais encore la prononciation bien autrement importante des Italiens, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritschl, *ib.*, cap. xII.

disent abéte, paréte. Nous n'osons pas formuler une opinion catégorique au sujet des synérèses que nous venons de citer; mais nous inclinons à penser qu'à l'époque de la décadence, l'accent qui se rapproche le plus de la prononciation italienne a dù l'emporter.

Ajoutons aux synérèses ordinaires que nous venons de passer en revue, quelques autres affectionnées uniquement par les auciens poëtes, et surtout par les comiques.

Synérèses de l'I: Dies, trium, diu sont souvent traités comme des monosyllabes, et l'accent semble s'être posé dans ces cas sur la seconde voyelle. Diutius est bisyllabe, otio, gaudium, filius sont surtout fréquents dans les octonaires et anapestes de Plaute. Les génitifs sing, et nomin, pl. en i pour ii se trouvent chez tous les auteurs.

Dans les verbes on rencontre scio, sciunt, ais, ait, traités comme des monosyllabes, aibam comme un dissyllabe. En revanche, audiam et faciam forment tonjours trois syllabes d'après Ritschl qui écrit aussi audibam² (jamais audjēbam), et pérvenas, évenas pour pervenjas, etc., lorsque le vers ne permet pas d'attribuer quatre syllabes à ces mots. Il en résulterait toujours le même doute, que nous avons signalé plus haut sur la place de l'accent: pervénias et pérvenas, ou pervénas?

<sup>1</sup> Ritschl, p. 174 et sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'imparfait audibam serait formé d'après les règles de l'accentuation latine, même s'il était contracté de audiebam. Mais le poids de la dernière syllabe (bam) rendit l'accent sur l'antépénultième insupportable aux Romains, qui préférèrent retrancher l'e (audibam) on abréger l'i d'après le principe : vocalis ante vocalem brevis, en allongeant l'e d'une façon anormale comme dans legēbam (V. plus haut. Il s'entend que nous voulons désigner par j un i consonne, et non un ji français.

Synérèse de l'E dans deus, meus et dans is, idem, à toutes leurs formes (ei ejus eum, etc.). Puis, dans le verbe eo dans toute sa conjugaison. Les composés abeo, adeo, etc., n'admettaient pas la synérèse d'après Ritschl; excepté peut-être dans les formes où l'e et l'i se trouvent entre deux longues: transeuntem, ámbiunt.

Synérèse de l'U: Taus, saus, duo, quattuor, duellum (Lucr., II, 660: dvellica. Lactant. carm. de phæn. 28, dvodecies); Puer et puella, mais jamais dans les cas obliques pueri, puero. Lorsque duo, tuus, suus devenaient monosyllabes, l'accent paraît être descendu sur la seconde voyelle, comme les sas, sis, sos (pour súas, súis, súos), si fréquents dans la poésie d'Ennius, le démontrent assez. Il ne faudrait pas en conclure que ces licences des anciens poëtes fussent toujours autorisées par la prononciation vulgaire, s'il est permis de chercher les traces de la prononciation latine dans les formes italiennes: dúe, túo, súo.

Il n'était pas dans les habitudes de la langue latine de sacrifier le radical à la désinence, et bien souvent nous y voyons une voyelle accentuée, quoique brève, obscurcir et détruire même des terminaisons longues. L'exemple le plus frappant nous est fourni par le subj. prés. du verbe esse : sim, sis, sit, formes abrégées de siem, sies, siet, qui répondent à leur tour au sanscrit sjām, sjās, sjāt. Le latin, malgré sa tendance à raccourcir les mots, n'a pas hésité à dégager par la diérèse la voyelle i, pour sauver en elle le signe distinctif du subjonctif.

#### COMPOSITION.

Si la langue latine manifeste, par ses fréquentes contractions et synérèses, le besoin qu'elle éprouve de ramasser les mots, de les resserrer, de les rendre plus simples, et, pour ainsi dire, plus *uns*, ce besoin éclate bien plus encore dans la composition, qui y embrasse, d'ailleurs, un champ bien moins vaste qu'en grec et en sanscrit.

Plus les différents éléments qui constituent le mot seront effacés, plus la composition sera complète; elle le sera surtout, lorsque celui qui vient en dernier lieu descend jusqu'au rang d'une désinence; elle le sera moins lorsque celui qui vient en premier lieu se trouve diminué et que ceux qui suivent restent intacts.

- 1. Composés dont la seconde partie est abrégée. Tels sont ceux qui se terminent en ger (rac. gerere), p. e. armiger; en -fer, (V fer) aurifer, somnifer; en -cen (V can) tibicen, túbicen, en -ber (V bar, porter) celeber, saluber, november ; puis des mots tels que: artifex. ju-dex, rem-ex (agere), exti-spex, parti-ceps, usur-po = usu rapio; nombreux surtout sont les noms raccourcis, composés avec des prépositions: prae-ses, de-ses (qui ne reste pas assis), præ-pes (V pet), con-jux, præ-cox, ob-ex, obicis (V jac); præ-sul, ex-sul, con-sul, anti-stes. On trouvera infiniment moins de mots grecs composés de cette manière (V. Pott, l. eit.).
- 2. Composés dont la première partie, c'est-à dire celle qui contient le dernier déterminant, est mutilée.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pott, II, p. 481.

Tels sont: man-suetus pour manu-(= manui) suetus; mantele = manutele; veneficium = venenificium; homicida = hominicida; sanquisuga = sanquinisuga; semodius, sestertius, selibra = semi-modius, semistertius, semilibra; enfin, avec assimilation des consonnes: pelluvium, malluvium = pediluvium, manuluvium, Dansles exemples cités, l'abréviation du mot reste sans influence sur l'accent; mais dans véndo pour venúndo (peut-être crédo = certum-do,  $\sqrt{6}$ , non  $\sqrt{6}$ , comme dans con-do, etc.  $^{1}$ ),  $n\hat{o}lle = non \ v\hat{e}lle$ ;  $m\hat{a}lle = mav\hat{e}lle$ (forme contractée elle-même de magevélle); posse = potésse; úndecim, quíndecim pour unusdecim, quinquedecim, l'accent a été reculé sur une autre syllabe que celle qui semble l'avoir en à l'origine. Undecim et quindecim ne sont pas seulement écourtés dans leur premier membre; ils le sont aussi dans le second (decim pour decem), car en latin l'i est souvent d'un poids moindre que l'e: p. e. lėgo, cólligo. Ces mots forment ainsi la transition à la troisième classe.

3. Composés dont les deux éléments ont subi des modifications en se fondant ensemble. Tels sont : Prînceps (qui primus capit); mánceps = manucaptus; aûceps (avis, capere); ménceps (mente captus); nūncupo (nomen capio); mánsues = manuisuetus; sinciput (semis, caput); pauper (pauca parta habens, cp. opi-parus); Juppiter = Jovispater; supellex (super, lectilis) et d'autres encore.

Modification de la voyelle radicale dans les mots composés avec des prépositions et des préfixes.

Nous avons vu précédemment que la langue latine aime à affaiblir quelque peu le second élément des

<sup>1</sup> Pott, p. 114.

mots composés. Ceci est vrai surtout des mots dont le dernier déterminant est une préposition ou un préfixe, comme ago abigo, sacro consecro. On aurait tort de croire qu'il ne s'agit que de procurer par là un certain allégement au mot devenu trop long, puisqu'il y a un nombre infini de composés polysyl-labes, dont toutes les parties restent intactes, du moins quant au poids des syllabes, p. e., ahenobarbus (comparé à imberbis), inæqualis (comparé à iniquus), sexcentoplagus, carni-vorus, melli-fluus, etc., et qu'il est impossible de supposer qu'il eût été plus difficile aux Romains de prononcer abago (au lieu de abigo) que atavo (de avus). Il est évident que c'est le besoin d'établir une unité plus intime entre le préfixe et le mot principal qui a déterminé d'abord la modification de la vovelle radicale. L'allégement du mot en a été la suite naturelle, mais nullement le but que le génie de la langue se proposait d'atteindre. Car, comme l'a fait remarquer judicieusement M. Pott 1, cette vovelle s'amincit et se rétrécit précisément, parce que le sens du mot auguel le préfixe est venu s'ajouter est devenu moins général et plus étroit (p. e. scando, descendo, ascendo). Nous avons fait observer, dans le chapitre précédent, que ces préfixes avaient eu à une époque fort éloignée l'accent aigu; mais telle a été leur influence en latin que, contrairement à ce que nous voyons en sanscrit et en grec, ils ont pesé de toute leur force sur les syllabes suivantes du mot et en ont diminué, pour ainsi dire, l'expansion. Nous répétons, à cette occasion, ce que nous avons dit au même endroit, à savoir que l'affaiblissement de la voyelle radicale dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pott, I, p. 65.

abigo, contingo, obsecro, etc., ne doit pas être considéré comme un effet de l'accent tonique même qui, à cette époque, ne ressemblait guère à un temps fort, mais plutôt comme l'œuvre d'un instinct profond de la langue qui la poussait à ramasser les mots, à les simplifier, à leur ôter, autant que possible, le caractère de composés. Cet instinct de l'idiome latin était dirigé et guidé par l'accent, puisque ce dernier, dans le cas spécial qui nous-occupe, tombait jadis toujours sur la syllabe qui modifiait le mot en dernier lieu.

A s'affaiblit en e surtout dans les syllabes fermées, en i généralement dans les syllabes ouvertes. Ex. de syllabes fermées: carpo discerpo, fallo refello, spargo respergo, ars iners, annus perennis, castus incestus, fastus profestus, pasco compesco, etc.

Ex. de syllabes ouvertes: Ago abigo, mais abactum; facio conficio, mais confectum; jacio dejicio, mais dejectum; puis, habeo cohibeo, placeo displiceo, amicus inimicus, etc.

La langue, qui veut donner un caractère d'unité à ces mots, rencontre moins de résistance dans les syllabes ouvertes, plus faibles et plus flexibles (ago abigo) que dans les syllabes fermées, défendues par une double consonne et par cela même plus immobiles, plus inaccessibles au changement (refello). Dans celles-ci, la diminution ne saurait donc être aussi sensible que dans les premières.

A s'affaiblit en u devant l, b, et quelquefois après q,

<sup>&#</sup>x27; D'après les recherches savantes de M. Bopp, la voyelle a est la plus forte, mais aussi celle qui est le plus exposée à se détériorer. O et u ont moins de poids, mais un son d'une nature plus robuste et plus fixe. E est plus faible encore, i est la voyelle la plus mince, et, par conséquent. n'est passible d'aucune diminution ultérieure.

à cause de l'affinité du son: calco conculco, salsus insulsus, taberna contubernium, capio occupo nuncupo, as decussis; il disparaît dans quatio concutio. A long s'affaiblit en ē dans halo anhēlo.

E, né de l'affaiblissement d'un a primitif (pessulus=
πασσαλός, sanscr., aham = ἐγώ(ν), ego; ser. aswa = lat.
equus, etc.) descend à i, voyelle encore plus faible  $^{1}$ .
Lego (goth. lagjan) diligo, egeo indigeo, teneo (V tan)
retineo, rego (ser. ragl) corrigo, sedeo (ser. sad) assideo; puis, decem (δένα), undecim, tenus protinus.

E long peut devenir ī, p. e. tēla subtīlis, lenio deli-

nio et delenio.

O (autre modification d'un a primitif) descend à u: occulo (rac. col, cal, cp. calam, clam); adhuc (de ad et hoc?) exsul (ex et solum?);  $\check{o}$  s'amincit probablement en  $\check{i}$  dans  $ill\check{i}co$  pour in loco,  $\bar{o}$  en  $\bar{i}$  dans  $conv\bar{i}cium$  de vox, en  $\check{i}$  dans  $cogn\check{i}tus$   $agn\check{i}tus$  (p.  $cogn\bar{o}tus$ ,  $agn\bar{o}tus$ . Voyez le chapitre précédent).

U descend à  $\check{e}$  dans  $p\bar{e}j\check{e}ro$   $d\check{e}j\check{e}ro$  (V. chap. précéd.);  $\check{u}$  devient  $\check{\iota}$  dans le seul obstipui, ancienne forme pour

obstupui (obstupesco).

Diphth. æ descend à ī dans requiro (quæro); existimo (æstimo); iniquus (æquus); concīdo (cædo); collīdo (lædo).

Diphth. au descend à u dans les composés de causa:

incusare, excusare, etc.;

à ō dans suffōco (fauces), explodo, complodo, de plaudo, qui, à la vérité, s'écrivait aussi plodo;

à e dans obēdio de audio.

L'affaiblissement de la voyelle prouve que le mot est bien et dûment composé et que sa formation date d'une haute antiquité. La voyelle reste entière dans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Devant r l'affaiblissement n'a pas lieu, ainsi : sero resero, tero obtero, sero dissero, fero confero, etc.

les juxtaposés ou dans des composés de création plus' récente; p. e. : Janus-pater à côté de Juppiter; satago à côté de abigo; satisfacio, calefacio à côté de conficio. Ante, post, retro et quelques autres sont de véritables. adverbes, n'affectent pas la voyelle radicale (posthabere, antecapere, retrolegere), et pourraient, au besoin, être écrits séparément. Circum (à proprement parler un accusatif de circus) se trouve sur la limite des prépositions; aussi l'usage de la langue a-t-il hésité entre circumculcare et circumcalcare; circumjacere et circumjicere; circumspargere et circumspergere. Circumspicere paraît être de date fort ancienne. Per, lorsqu'il a la valeur d'un superlatif (très, beaucoup), laisse la voyelle intacte : perfacilis à côté de difficilis; peræque à côté de inique; perplacet à côté de displicet; perfacetus à côté de inficetus, etc.

Souvent l'instinct de la langue a voulu éviter la confusion entre des mots trop semblables. C'est ainsi qu'elle n'a pas voulu modifier la voyelle radicale dans depango à cause de depingo, dans expandere à cause de expendere. Dans permanere (à côté de eminere), le sens du verbe simple est resté prédominant; de même dans coëmere à côté de redimere. Par percedere (percer de part en part), on entendait autre chose que par percidere, mettre en déroute. Cp. aussi pertango et pertingo. Mais impartio est une mauvaise forme pour impertio, et compati est de création récente, comparé à perpeti.

On avait risqué antérieurement des formations de mots comme distisum et pertisum pour distiesum et pertusum; mais Cicéron les juge contraires à l'usage de son temps 1. C'est ainsi que d'après Festus, Lu-

¹ Orat., cap. xlvш, § 159.

cile aurait déjà blâmé Scipion l'Africain d'avoir écrit rederguisse pour redarguisse. On en peut conclure qu'au deuxième siècle avant notre ère, la langue latine était entièrement fixée dans ses parties essentielles, et qu'elle avait, dès lors, perdu cette souplesse, cette puissance créatrice qui permettent à des idiomes plus jeunes de modifier leurs mots jusque dans leur racine, en les transformant, pour ainsi dire, intérieurement.

## ASSIMILATION DES VOYELLES.

On pourrait croire à première vue que dans les prétérits : cecini, tetigi, pepigi (rad. can, tag, pag), memini, cecidi, cecīdi (rad. man, cad, cæd), le redoublement amena l'affaiblissement de la vovelle radicale et que ces formes doivent être placées dans la même catégorie que les abigo, dejicio, percipio, où le même résultat a été obtenu par la pression du préfixe sur le reste du mot. Ce qui semble venir à l'appui d'une pareille supposition, c'est que la syllabe qui renferme le redoublement porte toujours l'accent en sanscrit. parce qu'elle modifie toujours le verbe en dernier lieu. qu'elle est le dernier déterminant du mot. Des raisons très - puissantes nous font croire néanmoins que le changement de son dans les prétérits rentre dans un autre ordre de faits, analogue à celui que nous venons d'examiner, et que nous désignerons par le mot assimilation.

La syllabe redoublée, écho affaibli du radical, est généralement brève, même dans des verbes comme sto. spondeo, qui, pour conserver cette brièveté, font: spopondi, stěti pour spospondi, stesti, etc. 1. Si, originairement, elle reproduisait assez exactement le son du radical, comme dans les formes sanscrites tatāna ac'uc'ūram, tutopa, susvāpa, et les formes grecques ζγαγον, ἀκήκοα, ὀμώμοκα, etc., dans la grande majorité des verbes son poids a rapidement diminué, sa forme s'est rétrécie (gr. τέτυσα, δέδορκα à côté du scr. tutopa, dadars'a et pepigi, tetigi pour papagi, tatagi?) Le fut. passé osque fefacust=fecerit, et l'ombrien pepurcurent, de parco, font même supposer que le redoublement fut atteint le premier dans ce rétrécissement général des formes du parfait; que l'on compare scr. tutana et tetini, mamana et memini. Ce qui le fait supposer bien plus, c'est qu'au lieu de cucurri, poposci, momordi, spopondi, les anciens disaient cecurri, peposci, memordi, pepugi, de sorte que le redoublement se serait trouvé de bonne heure sur la même ligne en latin et en grec. Enfin, dans la plupart des cas, le redoublement a entièrement disparu et il n'y a plus qu'un très-petit nombre de verbes qui l'aient conservé. Comment supposer qu'une syllabe, dont le génie de la langue a fait si bon marché, ait pu exercer une influence si puissante sur les mots dont elle faisait partie? Mais en admettant cette influence, en supposant que, dans tetigi, memini, cecini (pron. kekini) pour tatagi, mamani, cacani, le second a ait été affaibli par l'action du premier a, il faudrait, en dernier lieu, avoir recours à l'assimilation, puisque ce serait l'action des i qui aurait, à son tour, affaibli le son large du premier a en e, et changé tatigi, mamini en tetigi, memini, etc.; comme c'est l'assimilation qui, par un mouvement de

<sup>1</sup> V chap. II.

réaction, a rétabli les formes primitives cucurri, poposci, pupugi, spopondi, au lieu de cecurri, etc., dont, d'après Aulu-Gelle, VII, 9, se servaient les anciens poëtes et historiens.

Pour nous, nous ne doutons pas que ce ne soit l'i long de la terminaison du parfait, substitué de bonne heure à l'ancien a, qui ait diminué et se soit assimilé la voyelle de la syllabe radicale 1. Ainsi, d'après nous, memini, cecini, pepigi, seraient des formes affaiblies de memani, cecani; et si la syllabe du redoublement avait jadis a (mamani, cacani) au lieu de e, l'i final, après avoir pénétré dans la pénultième, aurait réussi à propager son action, avec moins de succès sans doute (memini et non mimini), sur l'antépénultième.

Cette action de l'i se trouve arrêtée dans memórdi, pepósci, spopóndi, cecúrri et par la position et par le son fort de l'o, comme elle l'est aussi par un u radical même lorsque celui-ci n'est pas défendu d'une double consonne, par exemple, pupugi, tutudi. Malgré la position, elle n'est que diminuée dans fefelli, peperci pour fefalli, peparci, parce que la voyelle a, plus noble et plus délicate, se détériore plus facilement; elle l'est aussi dans peperi (pario), à cause du voisinage de l'r, qui agit comme une double consonne. Elle est annulée dans pepuli, tetuli, à cause de l'ancienne prédilection de l'l pour la voyelle u (cp. vello, velli et vulsi; famul, facul, simul, etc.).

L'ancienne désinence a du parfait se serait retrouvée dans l'inscription de Pesaro (Orelli, 1500), si, d'après Mommsen (Unteritalische Dialekte, p. 257), deda y tenait lieu de dedant, dedērunt. L'osque paraît l'avoir toujours conservée, témoin les fufans=fuverunt et deicans=dixerunt, etc. Voyez, sur la formation du parfait latin, le chapitre suivant.

Dès que, dans une langue, le principe de l'assimilation des voyelles et des consonnes (v. plus bas) se fait sentir, il est avéré qu'elle commence à oublier la forme et le sens des éléments divers qui constituent les mots, qu'elle les efface et les sacrifie au principe de l'euphonie et surtout de l'unité. Le représentant le plus actif de l'unité dans les mots est l'accent, qui les ramasse et les arrondit. On peut donc affirmer que les langues où l'assimilation a une certaine extension sont plus fortement accentuées que celles auxquelles elle est inconnue. On peut aussi assurer d'avance que ces langues plus accentuées ne sont pas de celles qui ont le mieux conservé le caractère primitif. En effet, il n'y a aucune trace d'assimilation dans le sanscrit, dans le goth, le plus ancien dialecte teutonique; il y en a peu dans le grec, il v en a beaucoup dans le zend, où l'illustre Burnouf les a reconnues le premier; il v en a beaucoup aussi dans l'ancien haut-allemand et dans le latin 1.

L'influence d'un i final, surtout lorsqu'il est long, se fait sentir, non-seulement dans les parfaits redoublés dont nous venons de parler, mais encore dans tibi pour tubi (scr. tubj-am); dans mihi pour mahi (scr. mahj-am, mutilé de mabhjam); nisi = ne et si; nihil = ne et hil (um); nimirum = ne mirum (suppléez sit). Dans ignis pour agnis (forme sanscrite), l'e de la désinence a toujours été bref. Mais dans caput, capitis; homo, hominis; nomen, nominis, la puissance assimilatrice ne paraît pas appartenir à la dernière syllabe, puisque sur d'anciens monuments, tels que le sénatus-c. de Bacch., on trouve nominus (gr. 05)=nominis, senatuos=

<sup>:</sup> Bopp, Gramm. comp , p. 40. Grimm. I, p. 416, 417.

senatuis, senatūs; mais bien à la pénultième, et l'affaiblissement de l'une et de l'autre pourrait avoir été
hâté par l'action de l'antépénultième accentuée. Il est
certain que les dernières syllabes dans caput, fulmen,
tibicen ont été traitées par la langue comme des syllabes fermées à l'intérieur des mots, et ont le même
rapport avec les formes allongées capitis, fulminis, tibicinis, que abjectus avec abjicio, abactum avec abigo,
princeps avec principis, judex (pour judix) avec judicis.
Facul et facilis, simul et similis rentrent évidemment
dans la même catégorie. La langue a traité ces formes
apocopées comme si elles se terminaient par des syllabes
fermées (cp. facilis, facultas; simile, simultas, etc.).

On le voit, dans un très-grand nombre de cas, l'assimilation se rattache si intimement au besoin d'établir une unité plus compacte dans les mots, et en même temps à l'accentuation, qu'il est quelquefois impossible de séparer l'action de ces différents principes.

Nous rencontrons l'assimilation de l'i encore dans sinciput (semi et caput), Sicilia (Siculus), familia (famul; v. plus haut semul), consilium (consul); cilium et domicilium (Vcal, cul), mancipium, cisium (casa), scipio (scapus), convicium (vox); diminuo pour deminuo; sterquilinium (stercus): inquilinus (incola); postridie (postero die). Le plus souvent, c'est l'i de la pénultième qui réagit sur les syllabes précédentes (cisium, scipio, familia, cilium, sterquilinium, inquilinus); dans diminuo, la préposition subit l'influence de l'i de l'antépénultième. Souvent l'action des préfixes contribue à affaiblir les voyelles, comme dans convicium; rarement l'i des premières syllabes se propage dans les syllabes finales, comme dans Sicilia et dans sinciput. Dans ce dernier mot, l'influence de l'i semble

avoir rayonné dans les deux sens, puisqu'il est composé de semi et de caput.

Assimilation de l'e: régressive dans tenebrae (V tan); illecebræ (V lac); progressive dans teretis, hebetis, segetis, p. teritis, hebitis, segitis (cp. miles, militis).

Assimilation de l'o (touj. régressive) dans portio, proportio (V part); soboles p. suboles; et dans les prétérits momordi, poposci p. memordi, peposci; enfin, dans socordia, solvo (so-luo) pour secordia, seluo.

Assimilation de l'u dans nuncupo (nomen capio); tugurium (p. tegurium); būcula et būbus à côté de bôbus; puis dans carbunculus (carbo), cautiuncula (cautio), pectunculus (pecten), arbusculum (arbos), et dans pupugi, tutudi, cucurri pour les formes plus anciennes pepugi, tetudi, cecurri.

#### ASSIMILATION DES CONSONNES.

## Comparaison et origines.

Sanscrit. Individualité des mots encore très-faible.

Ce qui frappe dans les langues primitives comme le sanscrit, c'est qu'elles s'efforcent d'établir par des signes tout extérieurs l'unité de la phrase plutôt que l'unité des mots. Quant à cette dernière, elles y croyaient avoir suffisamment pourvu au moyen d'un accent encore faible et de la flexion, qui dominait leur organisme entier, puisque les adverbes, les conjonetions et les particules n'étaient, pour la plupart, que des cas de substantifs, d'adjectifs, de pronoms, etc., devenus immobiles; aussi distingue-t-on encore les différentes parties qui constituent le mot : le radical, le préfixe, le suffixe, les terminaisons exprimant les cas, la personne, le nombre, etc. La synthèse de tous ces

éléments était encore si récente, que leur fusion ne put s'accomplir d'une manière tout intime. On a pu ainsi découvrir leurs formes et leurs significations primitives, et fonder de nos jours la science de la grammaire comparée. En revanche, le génie de cet idiome antique a-t-il voulu que la fin d'un mot et le commencement du suivant s'assimilassent toujours; l'unité des mots, jusqu'à un certain point, s'entendait d'ellemème, sans qu'il fallût pour cela effacer leurs éléments constitutifs (préfixe, suffixe, racine, etc.). Il n'en était pas de même de l'unité de la phrase et de la pensée, qui, dans une race si jeune et si dépourvue de la faculté d'abstraire, avait besoin, pour se faire jour, d'une marque extérieure et pour ainsi dire palpable. La phrase, pour les Indous, s'arrêtait là où les mots cessaient de s'attirer et de s'enchevêtrer. Non-seulement ils n'admettaient jamais l'hiatus entre deux mots qui se suivent, ils le repoussaient même de l'intérieur des mots; ils n'admettaient pas non plus à leur fin un groupe de deux consonnes; et, s'il n'y en avait qu'une, il fallait qu'elle subit la loi de celle qui était à la tête du mot suivant, p. e., tal lunati (hoc secat) pour tat lunati; vedhabun na' sti pour vedhabudh na asti (vedorum peritus non est 1). Qui oserait appliquer le même système d'assimilation à nos langues modernes, où les mots ont une forme bien plus arrêtée, une valeur bien plus indépendante? La confusion la plus ridicule en serait la suite inévitable. Qui comprendrait, en allemand, mal leuchtet pour matt leuchtet (éclaire faiblement), verban nicht pour verbat nicht (ne défendit pas)?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Accentuation, p. 11.

Ainsi, il est évident que les Indous ont éprouvé le besoin de faire ressortir les rapports syntaxiques qui liaient les mots les uns aux autres plus que l'unité intime des mots eux-mêmes <sup>1</sup>. Etablir ces rapports d'une manière saisissante était un fait capital, sans lequel un langage noble, élevé, poétique ne pouvait ni naître ni se développer. Grouper les éléments de la phrase par l'unique fil de la peusée, comme cela a lieu dans les idiomes abstraits des temps modernes, aurait été une tâche au-dessus des forces de cette race jeune, dominée surtout par les sens et l'imagination.

Il ne faut pas s'étonner, par conséquent, que le sanscrit, qui ne tolère jamais deux consonnes à la fin de ses mots, admette 89 paires de consonnes compatibles dans leur syllabe initiale. Thiersch n'en connaît que 44 en grec<sup>2</sup>. Sans doute, le nombre des consonnes n'y est que de 17, et il est de 33 en sanscrit; mais le grec n'en est pas moins en perte, puisque l'alphabet indou contient une série de lettres qui ne peuvent jamais se trouver au commencement d'un mot, d'autres qui ne s'y trouvent que très-rarement<sup>3</sup>. A l'intérieur des mots, le nombre des incompatibilités est aussi plus grand en grec qu'en sanscrit, puisque cette dernière langue admet des formes, comme atsi (tu manges), patsu (ποσί, ποσσί, pedibus); mahadbis (instrum. plur. de mahat μέγας grand), que le grec repousserait, comme il remplace par τέτυμμαι, τέτριμμαι, les τέτυπμαι, τέτριβμαι, qui n'auraient pas choqué l'oreille d'un Indou.

<sup>3</sup> Bopp., Gramm. comp., p. 15, 45, 16.

¹ Bopp, Gramm. comp., p. 90, 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pott, II, p. 295-294. Tiersch, Griech. Gramm., p. 59.

#### L'individualité des mots assurée en grec.

En revanche, le grec déchire le tissu trop serré de la phrase sanscrite, et donne presqu'à chaque mot son indépendance par une accentuation plus marquée, et par l'introduction de l'hiatus, admis dans la prose du dialecte ionien', et même, pour un certain nombre de cas, dans la poésie épique. Les mots grecs ne tolèrent à leur fin que les consonnes ς, γ, ρ (x dans  $\hat{\epsilon}$ x); puis les paires  $\psi$  ( $\pm \pi \sigma$ ,  $\beta \sigma$ ,  $\phi \varsigma$ ),  $\xi$  ( $= x \sigma$ ,  $\gamma \sigma$ ,  $\gamma \sigma$ ); rarement  $\lambda \zeta$ ,  $\rho \zeta$ ,  $\nu \zeta$ , enfin, les groupes  $\gamma \xi$ ,  $\lambda \xi$  (= $\gamma \varkappa \zeta$ ,  $\lambda \varkappa \zeta$ ). Nous savons déjà que la grammaire sanscrite repousse les deux dernières séries. Mais elle se trouve en opposition directe, en pleine antithèse avec le génie de la langue latine, déjà tellement amollie, tellement oublieuse des éléments primitifs qui constituaient ses mots, qu'elle ne conserve plus à leur commencement et dans la même syllabe que 16 paires de consonnes compatibles, qu'elle éloigne toutes les autres par l'ecthlipse et l'assimilation.

## Assimilation très-pulssante à l'intérieur des mots latins.

Les paires de consonnes compatibles en latin sont : bl, pl, fl, cl, stl, (rare); br, pr, fr, cr, gr, tr, dr (rare); str, sc, st, sp. On chercherait vainement, dans la langue latine des mots comme βδέλλων (bd), πτερόν (pt); ἀτμός (tm), ἐτθλός ου ἐτλός (sl); πνεῦμα (pn). Gn ne se trouve plus que dans Gnaeus et les formes vieillies gnavus, gnarus, gnovi, etc.

<sup>1</sup> Par exemple, Herod., I, c. 171. Καὶ όχανα ἀσπίσι οὐτοί εἰσι οἱ ποιησάμενοι πρώτοι.

Si le besoin de concentrer les mots, de leur donner une unité plus forte, a conduit la langue latine à effacer et à fondre ensemble les éléments qui les composaient, il lui semble avoir imposé en même temps la nécessité de détacher les mots plus complétement de leur entourage. La langue grecque, pour y arriver, avait employé une accentuation un peu moins musicale que celle du sanscrit et l'hiatus; mais ce dernier, tout en marquant la fin du mot, n'empêchait pas toujours les synérèses, les synalèphes, etc. Le latin eut recours à une accentuation plus forte et à une suppression plus fréquente des voyelles finales ou à la conservation des consonnes primitives (p. e du t dans amat).

# Indépendance et individualité des mots latins plus fortement caractérisées.

A l'exception du f, du g, du q et du j, toutes les consonnes peuvent terminer des mots latins; car p se trouve encore dans l'ancien volup, et v, peut-être, dans neu, ceu, seu. Les paires de consonnes que l'on rencontre à la fin sont: ps, bs, x, ns, rs, ls, ms (dans hiems); st, nt, ne; les groupes de trois consonnes : rx, rps (rbs), nx, lx. Les deux dernières séries sont plus longues du double que les séries correspondantes en grec. Évidemment le grec maintient encore ici sa position intermédiaire entre le sanscrit et le latin. Le contraste entre ces deux dernières est frappant : en sanscrit, 89 paires de consonnes compatibles au commencement des mots, aucune à leur fin; en latin, 46 groupes au commencement, 45 à la fin. Les chiffres ont leur éloquence. Ajoutons que les Romains di-

saient scala pour scandla; stella pour sterla; pellucidus pour perlucidus; pomærium pour postmærium; appellare pour adpellare; mais que le choc des consonnes ne les blessait pas dans urbs clamabat, per libidinem, post prandium.

## RÈGLES DE L'ASSIMILATION DANS LES MOTS LATINS.

L'assimilation est provoquée surtout par le son retentissant des liquides, qui triomphent aisément du son plus sourd des consonnes fortes (p. e. summus pour supmus; grallæ pour gradlæ). Elle est, le plus souvent, régressive; et alors la première consonne s'identifie à la seconde, comme dans les exemples que nous venons de citer. Elle est progressive, lorsque la consonne suivante s'identifie à la précédente. Ces cas sont rares.

Fournissons une dernière preuve que le latin et le grec détachent le mot des mots qui le précèdent et le suivent plus que la langue indoue. Il y a un certain nombre de paires de consonnes qui peuvent ne pas faire position lorsqu'elles se trouvent au commencement ou à l'intérieur des mots, comme sm, sc, sp; zn, bu, p. e. τέχνου (οιν), ἀριθμός (οινο); pōnǐtě spēs, regia sceptra, etc. Mais, dès que ces paires de consonnes se partagent entre deux mots, il y a nécessairement position; car la voix s'arrête plus naturellement là où deux idées et deux accents viennent s'entrechoquer, ainsi içis (o-) μεγάικ, magnus (--) pater, etc.

Nous passerons sous silence le goth qui, d'après Lepsius (Paläographie, p. 24), admettrait à la fin de ses mots 82 groupes de 2 consonnes, 80 de 5 et 45 de 4. La rudesse des anciens dialectes tentoniques a toujours accordé à la consonne une grande supériorité sur la voyelle. Quoique se rattachant, comme le grec et le latin, à la famille des langues indoeuropéennes, ils forment une classe à part, et ils ont eu un développement qui n'a été propre qu'à eux seuls. Notons, toutefois, que l'osque et l'ombrien n'ont pas non plus la douceur qui semble un trait distinctif des langues méridionales, et que l'osque surtout éprouve une grande répugnance à terminer ses mots par des voyelles (Mommsen, Unteritalische Dialekte, p. 214).

## Assimilation progressive.

R: porro pour porso (gr. πρόσω), porrum = porsum; turris = tursis (τύρσις); terra = tersa (la sèche); terreo, horreo, narro = terseo, horseo, gnarigo; nigerrimus = nigersimus. S: dans ossis=ostis (ὀστέον). L: dans mellis = meltis (μέλιπος); velle, vellem = vel-se, vel-sem; facillimus = facil-simus \(^1\). Citons enfin l'assimilation nn = nd, qui paraît d'origine osque et ombrienne: upsannam = operandam, dans les inscriptions osques. Dispennite, distennite, pour dispendite, distendite, se rencontrent dans Plaute (natif de Sarsina dans l'Ombrie). Grunnire = grundire\(^2\).

#### Assimilation régressive.

Elle est entière et complète dans puellus, capella, stella, rallus, pellicio, pelluceo, intelligo, supellex = puerlus (pour puerulus), caperla (pour caperula), rarlus, interligo, superlex (cp. ὑπερλάμπω, jamais ὑπελλ- etc.);

dans: villum, bellus, ullus, malluvium = vinlum (p. vinulum), benlus, unlus (benulus, unulus), etc.;

dans: sella, grallæ, pelluvium, capillus, alludo = sedla, gradlæ, pedluvium, capitlus, etc.;

dans: summus, flamma, squamma, gemma pour: supmus, flagma (φλέγμα, φλέγω), squabma, gesma;

dans: pennu, pannus = pesnu, patnus;

dans : parricida, corrigo, irritus = patricida, conrigo, inritus;

<sup>1</sup> Chansselle, Formation des mots latins, p. 140 sq.

<sup>2</sup> Kirchhoff und Auffrecht Umbrische Sprachdenkmäler, p. 89 sq.

dans : possum, passus, missus = pot(i)sum, patsus, mitsus et peut-être dans officina = opificina; gutta, guttur = gusta, gustur ( $\gamma \epsilon \nu \omega$ ), etc.

## Assimilation particile.

Mais l'assimilation peut n'être que partielle. Alors, au lieu d'une consonne double, nous rencontrons une paire de consonnes qui, d'incompatibles qu'elles étaient, sont devenues compatibles par le seul fait du rapprochement. La règle, pour ces cas, a été formulée ainsi par M. Chansselle: La consonne finale d'une racine ou d'un préfixe s'élève ou s'abaisse au degré de la consonne suivante, ou au degré le plus voisin. Ainsi, dapnum, sopnus, scabnum, deviennent damnum, somnus (cp. 57705), scamnum; dicnus, pucnus se modifient en dignus, pugnus; fad-cis, vivo, traho, veho, font fascis, vixi (viv-si), tractus (p. trahtus), vexillum (veh-si); abfero devient aufero, etc.

Enfin, au lieu de se modifier ou de s'assimiler, il peut arriver que, de deux consonnes, l'une se supprime. L'eethlipse, à coup sûr, a puissamment contribué à défigurer les mots latins et à faire oublier leur origine et leur formation. Elle a lieu, comme l'assimilation, surtout devant les liquides; ainsi, devant l:

Talus, palus, tela, etc., pour taglus, paglus, tex-la, prelum = premlum; velum = veclum(?), filum = fid-lum (findo); exilis = exiglis (cp. exiguus).

Devant n, dans: rana (peut-être pour racna, angl. frog?); lana p. lacna (kázyn); pruna p. prusna (charbon ardent); luna p. lucna (vieux latin lusna et losna); vena = vehna; cunæ = cubnæ; frenum = frednum

(frendo). Puis: bini = bisni, quini = quineni, seni = sexni; deni = decni; panis = pasnis, etc.

Devant m, dans: remus = resmos (ἐρετμός): cæmentum. ramentum. sarmentum, examen. omen, camena pour cædmentum, radmentum, sarpmentum, exagmen. osmen. casmena, etc.

L'ecthlipse paraît moins choquante et mettre moins en danger le radical dans: quintus. fartus, tortus. tostus, sartus=quinctus. farctus, torctus, torstus. sarctus, etc. Dans omen. cunae. frenum, etc.. il est tellement mutilé, que la langue ne se souvient plus de leur origine, et que ces mots sont devenus simplement des signes d'idées.

## Assimilation des préfixes.

Nous avons déja eu l'occasion de rappeler que les préfixes se liaient, en latin, au corps du mot plus intimement qu'en grec. Il est vrai que bon nombre d'entre eux, s'étant abrégés par l'apocope comme ab de àmi, sub de àmi, per de misi et se terminant par une consonne, celle-ci devait nécessairement s'assimiler à la consonne du radical. Ainsi ab prend les formes suivantes:

Ad-pello, as-porto, au-fero, au-fugio, abs-condo, a-mitto, a-verto et même à-perio.

Sub se modifie dans: suc-censeo. sus-cipio, sus-cito, suf-figo, sug-gero, etc.

Per dans: pel·licio, pel·lucidus, pe-jero.

Ad dans : ac-cumbo. af-fero, as cendo, as-piro.

Ob dans : os-tendo. 6-mitto. 6-perio.

Post dans: po-mærium, po-meridianus, etc.

Trans dans: trado, trano, etc.

Toutefois, on ne saurait nier que l'intimité entre le préfixe et le radical ne soit en latin plus grande qu'en grec. Des formes comme supellex. irritus. edico, effugio, en fournissent la preuve frappante, lorsqu'on les met en regard de composés grecs, comme baseλάμπω, ένουθμος, εκδέγομαι, έκσεύτω. Si la preposition cum, con, co peut être considérée comme identique à τόν, on aura dans co-œvus, coætaneus, cogo, une nouvelle confirmation de notre règle. On devra considérer aussi que le préfixe pro s'abrége dans un très-grand nombre de composés profugio, profari, profecto, etc.). në dans presque tous, et re originairement red devant des paires de consonnes formant position faible (reclamo, reflecto, etc.). ce qui n'aurait pas pu arriver, si ces petits mots avaient conservé toute leur valeur primitive et seulement une partie de leur indépendance.

Est-il besoin d'ajouter que l'assimilation des prépositions et des préfixes fut le résultat du temps, du travail lent, organique, de la langue, qui ne cessait pas de poursuivre le grand but de l'unité dans les mots? Sur la col. rostr., nous trouvons encore exfociont; dans le S.-C. de Bacchan, exdeicendum<sup>4</sup>. César se sert encore frequemment de la forme transdere p. tradere; beaucoup d'inscriptions et de manuscrits portent conlega p. collega, etc. Ces fluctuations ont pu durer longtemps, si, toutefois, elles ont eu jamais un terme, et l'assimilation a pu exister depuis nombre d'années dans la prononciation du peuple, avant de se faire jour dans l'écriture<sup>2</sup>.

1 Schneider, I. p. 517.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quintil., I. 7. 7. Nous terminerons par une remarque tirée du dialecte eolien. On sait combien il se rapprochait de l'i-home romain, et nous ne serons pas surpris d'apprendre que les prepositions y subissent l'apocope comme en latin. Vas s'abrege en 22 et 1, et se change en 3.

#### UN MOT SUR LE GRAND NOMBRE DE SYLLABES LONGUES EN LATIN.

On a souvent remarqué que le mouvement de la phrase et du vers avait en latin quelque chose de lent et de solennel, bien différent de la marche ailée de la langue grecque. On en trouvera à coup sûr la raison dans la tendance de la langue latine à concentrer les mots au moven de contractions, d'assimilations, d'ecthlipses et d'appeopes sans nombre. Le résultat en devait être un nombre plus considérable de syllabes longues; car, lors même que l'apocope entraînait l'abréviation de la dernière syllabe, la consonne qui la terminait, chaque fois qu'elle se heurtait contre la consonne initiale du mot suivant, allongeait par position la syllabe qui venait d'être abrégée, p. e. permanet comparé à περιμένει, vectigal pendit, pour vectigale pendit, etc. On sait, d'ailleurs, que le nombre de mots terminés par des consonnes est beaucoup plus grand en latin qu'en gree, comme le prouvent les formes en t et en m (at. et, it, ant, bonam, bonum, amem, etc.), qui abondent dans la flexion, les formes en t, c, qu'on trouve parmi les pronoms et particules. Cette circonstance favorisait l'augmentation des longues par position, et ren-

devant les verbes qui commencent par σε et στ; par exemple, ἐσεάπτω, ἔστασεν, ἐσταθείς '. Παρά devient παρ; επτά, επτ. Le τ de cette préposition s'assimile souvent à la consonne qui commence le mot suivant: par exemple, επεκεμάλας, επγγόνων, επέθελε, επάμωεν, et même επεδείνων p. επταθείνων, chez. Alcman. Από (forme évol. p. ἀπό) devient ἀπ, ὑπά (forme évol. p. ὑπό), ὑπ, ὑθ; par exemple, ὑθθάλλω. Περί-περ et πεξό, par exemple, περθέτω, πέξόρησε, etc.

Accentuation, p. 83.

dait difficile aux poëtes de faire des vers où la brève dominât ou équilibrât au moins la longue. Si la conjugaison latine nous fournit des exemples de syllabes abrégées par la force de l'accent, la déclinaison, en revanche, a précieusement conservé ses désinences longues. Enfin, nous savons que le latin a supprimé, presque dans tous ses verbes, la syllabe brève du redoublement, dans tous, sans exception, celle qui formait l'augment; nous savons qu'elle ne possède pas cette série de petits mots, conjonctions, particules, adverbes, qui se glissent naturellement dans les interstices du rhythme gree et les remplissent : les μέν, δέ, γέ, τέ, κέ, νόν, νύ, ποτέ, τὶς, αν, πέρ, etc., sans compter les prépositions de mesure pyrrhique, souvent apocopées en latin (àπό, ύπο, περί = ab, sub, per). Elle ne savait pas même tirer parti de celles qui lui restaient, comme ce, ne, dont elle retranchait, dans une foule de cas, le second élément, la vovelle (haben, nostin; hunc, hic=hun-ce, hi-ce; istu-c, isti-c, illi-c, etc.)

Nous avons examiné la table des épithètes (adjectifs ou participes). dressée par Friedemann dans son Gradus ad Parnassum<sup>1</sup>. Nous y avons trouvé sept monosyllabes longs, 60 dissyllabes pyrrhiques (50, 483 spondaïques (4-); 223 seulement forment des ïambes (5-), 337 des trochées (40). Si l'on passe aux trissyllabes, on trouve 461 tribraques (500) contre 848 molosses (40, 993 palimbacchiques (40) contre 247 anapestes (500). Cette statistique parle plus haut que tous les raisonnements; encore faut-il considérer qu'elle est faite sur les nominatifs qui présentent, dans

Friedemann, Gradus ad Parnassum, Leipzig, 1850.

la majorité des cas, des désinences brèves (us, is, etc.) N'oublions pas d'ajouter que cette statistique ne saurait être complète, mais, si elle l'était, si l'on voulait l'étendre aux substantifs et aux verbes, nul doute que les résultats ne fussent aussi très-favorables à l'assertion que la langue latine renferme plus de longues que de brèves 1.

Il ne faut donc pas s'étonner, en réfléchissant à la constitution de la langue latine, que les premiers poëtes qui voulurent marcher sur les traces des Grecs aient rencontré de sérieuses difficultés, aient fait souvent des vers lourds et pénibles. On ne saurait blàmer Plaute, Térence et les autres, d'avoir essayé de faire une brèche dans ces rangs serrés de syllabes longues, dont le vocabulaire de leur langue était hérissé. Nous verrons, dans un prochain chapitre, que leurs tentatives d'enrichir le trésor poétique de leur langue d'un plus grand nombre de brèves ne furent pas couronnées d'un plein succès; que la quantité

¹ On sait que, d'après ce que nous avons dit plus haut (ch. v, p. 111), l'accent latin, à l'époque classique de la langue, se comportait dans les mots à peu près comme le temps fort dans les vers, c'est-à-dire qu'il évitait, autant que cela était possible, de relever une brève immédiatement suivie d'une longue. Il n'y a qu'une exception à cette règle, celle des mots dissyllabes ïambiques (cato ć¹); encore cette exception est-elle forcée. Aussi le nombre de ces mots (225) est-il en minorité dans notre statistique si on le compare à celui des mots trochaïques (581). La formation des mots anapestiques (legeres ć o¹) ne paraît pas avoir été affectionnée du latin non plus, quoique dans ces mots il n'y ait qu'une syllabe presque sourde, la dernière, qui est longue -, et que cette longue soit balancée par deux brèves, dont en vérité la première seule est réellement aigné, tandis que la seconde tient le milieu entre l'aigué et la grave. Le chiffre de ces mots est à celui des mots de mesure trochaïque (² o o) comme 247:495, c'est-à-dire comme 1:2.

primitive maintint, ou, si l'on aime mieux, reconquit ses anciens droits. Le système antique, que les premiers poëtes de Rome peuvent sembler quelquesois avoir voulu ébranler, ne sut complétement changé que lorsque la syllabe accentuée réussit à absorber à elle seule toute la sorce vitale du mot, et à réduire toutes les autres au rang de syllabes faibles.

## CHAPITRE VII.

CHANGEMENTS OPÉRÉS DANS L'INTÉRIEUR DES MOTS PAR L'INFLUENCE DE L'ACCENT.

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, les mots latins se ramasser et se concentrer sous l'influence du principe virtuel, c'est-à-dire du besoin d'unité dont l'accent est l'expression la plus manifeste. Nous ferons maintenant un pas de plus, nous traiterons, dans les pages suivantes, des modifications que subissent les mots latins sous l'influence directe et immédiate de l'accent. Nous exposerons les changements que subissent sous cette influence la syllabe accentuée, les syllabes qui la précèdent, enfin celles qui la suivent.

#### I. SYLLABE ACCENTUÉE.

Dans les langues modernes, l'accent aime à allonger la syllabe sur laquelle il porte; dans les langues anciennes, la quantité de cette syllabe n'est guère affectée par l'accent. Cette différence fondamentale entre nos idiomes et ceux des anciens n'est pas démentie par le latin. Nous trouvons, il est vrai, dans les grammaires latines, une liste de mots dont la longueur passe pour irrégulière, comme hūmanus de hŏmo, mācero de măcer, sēcius de sĕquor, sēdes de sĕdeo, sēmen de sĕro, tēgula de tĕgo, lēgis lēgem de lĕgo ou līgo, rēgis de rĕgo, vōcis vōcem de vŏco, suspīcio de spīcio; dīco de la racine die brève dans dīco dīcavi, judex judīcis, causidĭcus; dūco de la racine duc, dont est formé dux,

ducis, etc. Mais ces allongements ne peuvent être considérés comme des effets de l'accent. L'e bref de légis (verbe) est accentué, comme l'e long de légis (subst.); l'o bref est accentué dans hômo, et l'u long ne l'est pas dans hūmanus. La longueur de la voyelle radicale est le signe de la dérivation intérieure, toute racine primitive ayant renfermé dans le principe une voyelle brève. Il n'y a pas le moindre rapport entre l'accent et les voyelles allongées que nous venons d'énumérer: elles donnent aux mots où elles se trouvent le caractère de mots dérivés 1.

Il y a pourtant quelques exceptions, plus apparentes que réelles, à la règle que nous avons formulée plus haut. Le son aigu de l'accent pouvait donner de la force à la consonne qui suivait la vovelle accentuée, lorsque cette consonne était liquide, et la redoubler, surtout avec le concours du temps fort dans les vers. Des formes comme ἄλληκτος, ἔλλαβεν, τόσσον, etc., abondent dans la poésie d'Homère 2. Elles y sont, à coup sûr, plus fréquentes que dans la langue moins souple et moins mobile des Latins, qui n'offrait pas pour chaque mot une si grande variété de formes empruntées à plusieurs dialectes. Mais la langue osque, fort énergiquement accentuée, présente de nombreux exemples de consonnes liquides, redoublées sous l'influence de l'accent. Nous citerons Kerr = ceres, mallud =malum, sollo=sollus. Ce dernier mot, qui se trouve dans Ennius 3, figure dans la langue latine même à côté de solidus, comme nummus à côté du grec vópos (cp. numisma et γόμισμα). On peut v ajouter quelques

<sup>1</sup> Accentuation, p. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Spitzner, Griech. Prosodik, p. 11.

³ Mommsen, p. 221. Cp. ວັນວຣ et le sanscrit sarwa.

noms propres assez rares, comme Anius et Annius, Marcomanni et Marcomanos, et, d'après l'observation douteuse de Servius, Alia et Allia<sup>1</sup>.

Mommsen soutient, avec un haut degré de vraisemblance, que l'accentuation osque avait plus de force dans les paroxytons dissyllabes que dans les proparoxytons d'une certaine étendue. Ainsi, il établit que meddis ou meddix (nom osque d'un magistrat = lat. medicus) perd un d, dès que le mot s'allonge, par ex., medikei (dat sing.), medicim (acc. sing.), medicatud, abl. sing. de medicat, magistrature. En latin suppus (dans Lucilius), à côté de supinus, présente seul une analogie parfaite. Mais peut-être l'influence de l'accent s'est elle fait sentir aussi dans Apulus et Appulus, dans stroppus à côté du grec στρόγος, etc.

La lutte entre les principes de l'accent et de la quantité s'est engagée tout d'abord dans des mots d'une petite étendue, le sanscrit en fournit déjà de curieux

exemples 2.

Le principe posé par M. Mommsen semble contredit par les noms de nombre quater et quattuor ou quatuor. L'étymologie nous fournira la clef de cette apparente contradiction. Quatre se dit en sanscrit tschatvara; l'a y est long par position, et l'on s'était habitué à prononcer la consonne t avec force, comme si elle était double; ainsi le v se changea en u (cp. suus de svos et siem de sjam), sans que la quantité de la syllabe précédente en fût affectée. Quater doit la brièveté de sa première à l'apocope, qui diminua le poids de la seconde et empêcha la position de naître:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider, II, 409. Stat., Silv. III, 5, 470. Serv., ad .En., VII, 747.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benloew, Accentuation, p. 66.

en sanscrit, sa forme est déjà tschatur ou tschatus 1.

Enfin, dans une série de mots, comme naro et narro, tmo et immo, milia et millia, litera et littera, stupa et stuppa, Jupiter et Juppiter, la voyelle accentuée a toujours été longue, et peut-être que le redoublement de la consonne servait seulement à désigner cette longueur. Mais, plus tard, sous l'influence de ce redoublement, la voyelle pourrait, dans quelques-uns de ces mots, s'être abrégée, sans que la syllabe, longue par position, y perdit de son poids. On pourrait alléguer, à l'appui de cette hypothèse, les mots modernes narrer, lettre, dans lesquels la voyelle est brève, et la circonstance qu'en langue osque double voyelle et double consonne alternent dans le même mot et que l'on trouve staatiis à côté de orazzeues.

## II. SYLLABES QUI PRÉCÈDENT LA SYLLABE ACCENTUÉE.

Le petit nombre d'exceptions, en partie douteuses, que nous venons de passer en revue, n'a servi qu'à faire ressortir davantage le principe que l'accent n'altérait pas la quantité de la syllabe qu'il affectait. Il n'en est pas tout à fait de même des autres syllabes, celles qui précèdent ou suivent la syllabe aiguë. Sans doute, là encore les valeurs prosodiques prédominent et restent généralement intactes; mais un observateur attentif reconnaîtra sans peine les traces, éparses çà et là dans la langue, d'une lutte, à la vérité encore faible et sourde, de l'accent contre la quantité, les ef-

<sup>1</sup> Pott, II, p. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mommsen, p. 298.

forts d'un principe nouveau, préludant par des succès isolés, partiels et, pour ainsi dire, par des combats d'avant-poste, à une attaque générale sur les bases mêmes de l'ancien principe.

C'est surtout la syllabe qui précède immédiatement l'aiguë, qui se trouve souvent diminuée et mème compromise. La pression de l'accent voisin affaiblit quelquesois la voyelle de cette syllabe, d'autres sois elle en altéra la quantité; dans certains cas, elle en amena même la syncope. En esset, cette syllabe se prononçait en sanscrit plus sourdement que toutes les autres, et plus bas que les syllabes graves elles-mèmes; elle était anudattatara<sup>1</sup>. Faut-il croire que la prononciation latine rappelait, sous ce rapport, celle des anciens Indous?

## Diminution du poids de la voyelle dans la syllabe qui précède l'alguë.

U affaibli en e et i. D'après Priscien (p. 554), les anciens auraient dit augeratus pour auguratus (et même auger pour augur). Dans plusieurs inscriptions on trouve fulgerator pour fulgurator, et dans le S.-C. de Bacchan, tabelai pour tabulai, à côté de la forme plus pleine tabolam<sup>2</sup>. C'est ainsi que capitalis se disait anciennement caputalis, puisque nous trouvons encore caputalem dans le même sénatus-consulte.

A diminué en i et en e. Schneider cite quinqueginta pour quinquaginta. On trouve aussi, citées par lui, les formes Bacchinalia pour Bacchanalia (c'est à celle-ci qu'il faut donner la préférence); fontinalis, tout aussi

<sup>·</sup> Cp. chapitre V.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schneider, II, p. 13.

usité que fontanalis, et Mithridates au lieu du grec Μιθραδάτης, qui se rapproche davantage de la forme persane, etc.

### Altération de la quantité des préfixes.

Les préfixes étant liés moins intimement au corps des mots, et exerçant sur ceux-ci, en général, une action très-décisive, paraissent être à l'abri d'une diminution de leur valeur intrinsèque; aussi, n'en sont-ils atteints que dans les cas, relativement rares, où leur sens primitif s'étant oblitéré, le souvenir de leur ancienne forme commençait à se perdre.

C'est là ce qui est arrivé à la préposition ob dans les trois composés ŏmitto pour obmitto ou ōmitto, ŏpério, pour ōperio, et ŏportet (allemand gebührt), p. ōportet. On est encore incertain si, dans l'a de ăperio (pour āperio), il faut chercher la préposition ab ou la

prép. ad 1.

D'autres préfixes sont toujours restés reconnaissables; mais l'usage généralement fréquent des mots avec lesquels ils étaient composés paraît les avoir défigurés en les affaiblissant. C'est ainsi que ne s'est abrégé dans něfarius, něfandus, něfastus, et probablement dans něcesse. Il est resté long dans la conjonction nē, dans nēquam, nēquaquam, nēquidquam.

La brièveté de l'e accentué dans nĕ sas s'explique par l'analogie de nĕ satus, comme la brièveté de nĕqueo

s'explique par celle de neque.

La préposition pro se disait originairement prod. Cette forme apparaît encore dans prodeo, prodest,

<sup>1</sup> Pott, II, p. 170.

prodigus, etc. Mais sa quantité est douteuse dans propino, procuro, propago, propello. Elle est brève chez les poëtes des meilleurs temps dans : profanus, profecto, profestus, proficiscor, profiteor, profugio (et par analogie, profugus, quoique l'accent se trouve sur l'antépénultième), profundo, profundus, propudium, protervus, propitius, protinam (dans Térence et Plaute; plus tard protinus) et pronepos (à côté de prosocer, pronurus). La forme pronepos, d'ailleurs, n'entrerait pas dans l'hexamètre. Les poëtes de la décadence, comme ils ont allongé le préfixe dans quelques-uns des mots cités, ant étendu l'abréviation à d'autres. Ausone, Protrept, v. 71, dit profectus (le substantif dérivé de proficio); Paul. Petroc. (De Visitatione nepotuli, v. 6), profluo; Drepan. (v. Smet.), profluus; Rusticus Helpidius: prŏsecuta.

Le préfixe re, dont la forme primitive était red (cp. redeo, redhibeo, reddo, redhostio, redivivus), devait être long devant une consonne simple, à plus forte raison devant deux consonnes formant déjà, par ellesmêmes, position faible. Pourtant l'abréviation est tolérée dans recludo, retraho, reflecto, regressus, etc. La longueur ne paraît s'être conservée que dans les verbes reccido et rēduco (celui-ci chez les anciens poëtes); dans les noms : relliquiæ et relligio la double consonne s'explique par l'assimilation du d; dans repperit, reppulit, rettulit, par la suppression de la voyelle dans la syllabe de redoublement : rep(e)pulit, rep(e)-perit, ret(e)tulit'.

Le préfixe se (quelquefois so, par ex. dans sobrius socors) est resté long et ne paraît avoir été abrégé

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Buttmann chez Schneider, II. 595 sq.

que très-tard par Prudence (Cathem., I, 34), absolument comme retrō, dont la quantité est restée intacte dans les temps classiques.

La langue s'est toujours souvenue de la forme primitive de di, qui est dis ou dir. Aussi, ce préfixe a-t-il été allongé devant une consonne, et ne reprend sa brièveté que devant des voyelles, par ex., d'irimo, d'isertus.

La langue latine a une tendance marquée à affaiblir ces petits mots, elle saisit avec empressement l'occasion d'abréger devant des voyelles et parfois d'absorber par la synérèse les prépositions pro, præ et de (deorsum, deest, mais dĕorsum dans Lucret., II, 202; deosculatur, Martial, VIII, 81, 5). Præ suivi d'une voyelle ne paraît long que dans Stace (Theb., VI, 519), et dans les poëtes de la décadence, tels que Paulin Nolan, etc.¹.

Si cette tendance de la langue n'a pas amené des résultats plus décisifs, c'est que ces préfixes se joignent moins intimement au corps du mot que les syllabes et désinences qui suivent l'aigu.

# Altération de la quantité dans la syllabe qui précède l'aiguë.

Lorsque l'accent, par suite d'une dérivation, descendait et se rapprochait de la fin d'un mot, il provoquait quelquefois le dédoublement des deux consonnes qui avaient rendue longue, par position, la première syllabe du mot radical. C'est ainsi que de mamma (μάμμη) vient mamilla; de far farris, farina, de offa le diminutif ofella. D'autres fois, c'est l'oubli de l'origine du mot qui amène l'abréviation, comme camena na-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider, II, p. 103 sq.

quit de casmena, et camillus probablement de casmillus. Nous plaçons dans la même catégorie opilio, dont le premier o serait bref, d'après Servius<sup>1</sup>, tandis que l'u est long dans la seconde forme upilio; comme, à une époque avancée de la langue, l'allongement d'une voyelle naturellement brève est un fait presque inouï, c'est upilio qu'il faut considérer comme la forme primitive. Nous croyons y rencontrer un ancien composé de ovis, ovs et de νπελ, cp. αἴπολος, άμφίπολος. Dans mölestus de moles, notare de notum et nătare de no nătum; dans pŭsillus de pūsa, pūsio, il faut voir un pareiloubli de la dérivation, accompagné de l'influence de l'accent qui avait quitté la syllabe radicale. Il faut dire cependant que Pott voudrait retrouver dans molestus l'adverbe μόλις 2. L'abréviation de l'o dans notare peut paraître analogue à coquitum, aquitum, et si năto ne rappelait pas d'une manière si directe le supin de nare, on pourrait dire que les deux verbes, ainsi que ănăs, ănătis (canard), sont des dérivés différents d'une racine commune, ne, na, signifiant nager. (En sanscrit, sa forme est sna, et son a est long.) Ajoutons encore mutoniatus (de muto, mūtinus), quoique l'abréviation n'atteigne pas la syllabe qui précède immédiatement l'aiguë; puis conscribillent (Catulle, 25, 10) de scrībo.

Position négligée dans les syllabes qui précèdent l'aiguë.

La stricte observation de la position appartient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider, I, p. 52. Il n'y a probablement qu'une fausse étymologie au fond de cette assertion plus que douteuse: Servius croyait que upilio était pour ovilio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, p. 545.

surtout aux poëtes du siècle d'Auguste, Plaute, Térence et les tragiques furent moins sévères; ils eurent affaire à une langue peu souple et peu docile à suivre la marche cadencée des rhythmes grecs. Lorsque les mots et le mètre ne pouvaient se mettre d'accord, il fallait faire violence aux uns ou rendre l'autre moins exigeant. Les libertés que les auteurs prenaient ne devaient pas trop s'écarter de l'usage; elles devaient être sanctionnées en partie par l'état où se trouvait la langue, ou, si l'on veut, par l'empressement que mettait le peuple à accepter momentanément ces hardies innovations; mais, de quelque façon qu'on les envisage, on ne saurait nier qu'elles témoignent déjà de l'influence un peu plus marquée de l'accent et présagent la décadence du principe sur lequel repose toute poésie antique, celui de la durée et de l'étendue des syllabes.

Nous traiterons au chapitre suivant l'ensemble de la méthode métrique des anciens poëtes de Rome, en tant qu'elle a trait au sujet qui nous occupe. Nous nous bornons ici à enregistrer une série de licences qui atteignent les syllabes qui précèdent l'aiguë, licences évitées généralement cent cinquante ans plus tard.

La consonne est irrégulièrement dédoublée dans ŏcúltus pour occúltus, que Ritschl veut toujours écrire par un c simple lorsque la première s'abrége; dans ex-papilláto (Mil. IV, 4, 44), ătténte (Heautont, 1, 1, v. 14). On cite encore ăccêde, ăccepísti (ici, sur deux syllabes qui précèdent l'aiguë, c'est la première qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritschl, Proleg. ad Plautum, cap. 1, p. 126, sq. Schneider, II, p. 756.

s'abrége); ăccúmbe, ŏccâsum, ăffînis, etc. Mais ces exemples ont été contestés récemment.

D'ailleurs, la position est quelquefois négligée à l'intérieur de mots qui entraient difficilement dans le vers : Peristromata, ferentárius, tabernáculo (Trinum, v. 456, 726), sedĕntárius (Aulul. III, 3, v. 39), seněctûtem, ministrêmus. Bergk, pour rendre compte de la prononciation du dernier exemple, cite l'osque minstreis 1, et festra = fenestra. La violence que l'on faisait aux mots que nous venons d'énumérer devait approcher quelquesois pent-être de la syncope. On devait pouvoir dire: senc'tutem ou s'nectutem, p'ristromata ou per'stromata 2, fer'ntarius ou f'rentarius, etc. 5. De même, il faudra lire s'tellites pour satellites, s'millimæ pour simillimæ; sát'lites sim'limæ ne sont pas admissibles, à moins de supposer gratuitement une accentuation différente de celle qui fut en usage à l'époque d'Auguste. Pour les sagittas (Plaute, Pers. 1, 2, v. 25), magistratus, comme pour les v'luptâtem, v'luntâte, v'nustátes, etc., nous renvoyons le lecteur aux chapitres précédents.

Suppression d'une voyelle et même d'une syllabe dans la partie du mot qui précède l'aiguë.

Cette suppression se rencontre d'abord dans une série de composés, et elle y a été amenée par le be-

<sup>1</sup> Minstreis, minister de minus, comme magister de magis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mots dont la prononciation, dans la bouche du vulgaire, devait avoir quelque chose de flottant et d'incertain.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cp. aussi Accentuation, p. 183, 189, sq.

soin d'une plus grande unité au moins autant que par la force de l'accent. Nous avons déjà cité dans le 6° chap. cal'facio, man'tele, mansuetus pour calefacio, manutele, manusuetus; homicida pour hominicida; semodius, sestertius, selibra pour semimodius, etc. Ajoutons: cordolium pour cordidolium, stipendium pour stipi-pendium, trucido pour truciter cædo, arcubii, d'après Festus, p. 21: qui in arce excubant.

Dans tous ces mots, une syllabe a été retranchée, en partie pour éviter la répétition de la même consonne. Cette circonstance atténuante peut encore être alléguée pour sobrînus = sororînus; mais elle n'existe plus dans serésco, qui se trouve une fois, chez Lucrèce, I, 306, pour serenésco, dans salménta, impoménta pour salsaménta, imponimenta <sup>1</sup>. Les phénomènes que présente le dialecte ombrien sont au moins aussi frappants. On n'y trouve pas seulement: treblaneir = tribulanis, mais aussi uhtretie, questretie = uhtūretie, questūretie, pour ainsi dire auctoritia et questuritia (auctoritas et questura). Ici u long est supprimé, les mots dont ces noms abstraits dérivent étant uhtur et questur <sup>2</sup>.

Les poëtes, surtout les anciens d'entre eux, aux prises avec les difficultés du mètre, admettent une foule de formes raccourcies que la langue usuelle n'a pas voulu adopter d'une manière définitive. La suppression y atteint toujours la voyelle renfermée dans la syllabe qui précède l'aiguë. En voici des exemples : tegmentum pour tegimentum, figlinus pour figulinus,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider, II, p. 462.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kirchhoff et Auffrecht, p. 68.

tablinus pour tabulinus; frigdaria (Lucil., apud Prisc. p. 920), pour frigidaria, unversum (Lucret., IV, 263) = universum (la forme syncopée oinvoirsei se trouve aussi dans le sénatus-consulte de Bacch.); coplata = copulata, singlariter (Lucret. VI, 1065) = singulariter, speclator = speculator, et d'autres encore 1. Dans nomenclator et nomenculator, l'usage a donné la préférence à la forme plus courte.

# Aphérèse.

La perte d'une syllabe initiale résulte ou d'une erreur des hommes, qui la considèrent comme insignifiante et en ont oublié la valeur, ou, ce qui n'en diffère pas beaucoup, de l'accent qui, en faisant ressortir davantage une autre syllabe plus rapprochée de la fin du mot, éclaire les autres d'une lumière plus faible. Elle est un fait rare en latin, langue qui, en général, conserve'ses radicaux intacts, lorsque, comme il arrive pour un très-grand nombre, ils commencent par une consonne. Dans sum, sumus, sunt pour esúm (scr. asmi, ἐσμέ), et dans dens pour edéns (eol. δδούς), la première syllabe a péri précisément parce qu'elle n'était pas défendue par une consonne, on que cette consonne avait un son trop faible. Chansselle (p. 136) ajonte à ces exemples lamina, qu'il voudrait faire dériver de ela-mina (cp. V ελάω). Chez Horace (Sat. 1, 5, 97) on trouve la forme vulgaire Gnatia pour Egnatia. Nous reconnaissons une aphérèse plus importante dans la disparition du redoublement de fidi pour fifidi, et surtout de scidi et tuli pour sciscidi et tétuli qui tous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider, II, p. 170 et sq.

deux existent encore. Cette aphérèse paraît avoir lieu contrairement à la loi de l'accent, qui frappait ici la syllabe retranchée. Mais, que l'on veuille bien se souvenir que, selon nous, le redoublement n'a été retranché que lorsque la conjugaison primitive en a ita a fut remplacée par celle en i (= im), isti, it et que l'accent se fut éloigné de la première syllabe pour se poser, pendant quelque temps, sur la désinence même, ou, ce qui est plus probable, sur le radical.

Signalons, en dernier lieu, une aphérèse qui appartient au latin en commun avec le grec et le sanscrit, et que l'on rencontre dans les noms de nombre: centum = decentum (le disième dis), comme ézzzòv est dit pour dezazòv ; goth hund pour taihund (de taihun, dis), scr., sata = dasata (dasan = decem). La mème abréviation de decem a lieu dans les composés viginti = dvi(de)centi, triginta = tri(de)centa, etc., etc. Nous verrons ces mutilations, si rares dans les langues classiques, se multiplier dans les langues modernes qui en dérivent 3.

¹ La langue s'efforça-t-elle de remplacer la perte de cette syllabe par l'allongement de la voyelle radicale, comme dans  $v\bar{e}ni$ ,  $l\bar{e}gi$ ,  $f\bar{o}di$ ,  $f\bar{u}gi$ , ou cet allongement fut-il le résultat d'une syncope suivie de contraction (fugi-fufugi, fuugi, fugi, etc.), comme feci, cepi, egi, pour fefici (feici), cecipi (ceipi), egigi (eigi) sembleut le prouver? C'est là une question qui sort du cadre de notre traité.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est ainsi qu'accentue le sanscrit : dans cette langue, les nombres ordinaux sont à quelques exceptions près oxytons.

<sup>3</sup> Il y a un genre d'aphérèse moins important, puisqu'il ne paraît pas être le résultat immédiat d'une influence d'accent; nous voulons parler du retranchement de consonnes au commencement des mots, surtout du c et du g. Par exemple, nascor, natus, natio, navus, navare, nosco, nomen, narro pour gnascor, gnatus, gnavus (cp. ignavus), gnosco (cp. agnosco), gnomen, gnarro = gnarigo. Puis rado, rodo = grado, grodo (all. kratzen); lamentum, laudo, ubi, unde = clamentum (κλκίω,

### III. SYLLABES QUI SUIVENT L'AIGUE.

Si le besoin d'une forte unité, déjà sensible dans l'organisation de la langue latine, a quelquefois causé l'altération et la mutilation des syllabes qui précèdent l'aigu, à plus forte raison celles qui le suivent ontelles dû se ressentir de son influence énergique et souvent délétère. En effet, après avoir atteint le maximum d'élévation, la voix doit descendre rapidement, et. pressée de revenir à son niveau ordinaire, prononcer d'une manière à la fois plus précipitée et plus sourde les dernières syllabes. Or, on sait qu'après l'aiguë, il ne pouvait plus y en avoir que deux, encore dans ce cas la pénultième devait-elle être brève; cette circonstance seule nous prouve déjà que l'action de l'accent sur elle devait être très-sensible. La force de cette preuve s'accroîtra de l'étude des faits nombreux établissant tous qu'une pénultième brève dans un po-

αλάω et clamo), claudo (cp. κλόω  $+ \delta$ ), cubi (cp.  $\pi \circ 5 + \varphi \circ$ ), cunde. Dans le supin latum c'est un t qui est tombé  $(\tau \lambda \acute{a}\omega)$  dans lien (pour plien), la rate, un p (cp. goth. plihan, gr.  $\sigma \pi \lambda \acute{a}\nu$ ). Si nous parlons de ces faits, c'est qu'ils pourraient bien provenir d'une aphérèse réelle, mais remontant, selon toutes les apparences, au delà de l'époque à laquelle la langue latine commença à se fixer. Ainsi gnascor, gnosco sont peut-être les formes abrégées d'un ancien ginascor, ginosco  $^1$  pour gignascor, gignosco: car il n'est pas prouvé que ce g ne soit pas celui de l'ancien redoublement ( $\gamma \iota \gamma \iota \acute{o} \sigma z \omega$ ,  $\gamma \acute{\iota} \gamma \iota \omega$ ) plutôt que celui de la racine. Quant à latum et tlatum, le doute n'est pas possible; une aphérèse réelle, complète, y a eu lieu très-certainement. Les formes  $\tau \alpha \lambda \acute{a}\omega$ ,  $\tau \lambda \acute{a}\omega$ , tolero, tuli et tetuli, all. tholan (dulden), le prouvent surabondamment.

<sup>1</sup> Cp. au surplus le latin lac pour lacte ou glacte, avec γάλα, γάλακτος. Ici l'accent a dû se déplacer de bonne heure.

lysyllabe, quoique prononcée d'un son de voix plus élevé que la finale, était plus souvent menacée dans son existence même ¹. Oui, l'énergie de l'accent latin a déjà été telle que la syllabe qui précède l'aiguë et celle qui la suivait immédiatement paraissent avoir souvent périclité et quelquefois disparu sous sa pression tonique. Examinons donc d'abord l'influence de l'accent sur une pénultième brève; montrons qu'il l'a presque toujours diminuée et quelquefois détruite.

Influence de l'accent sur la pénultième. Affaiblissement.

La voyelle a, la plus noble et peut-être la plus ancienne, si fréquente dans la langue indoue, n'a pas toujours pu se maintenir intacte en grec; mais le latin l'a presque toujours affaiblie, lorsque le grec l'a laissée subsister dans toute son intégrité, dans les pénultièmes brèves. Que l'on compare καμάρα à cámera, φάλαρα à pháleræ, τέσσαρα à téssera, σίσαρον à siserum, et, par apocope, siser. Le passage de l'a à l'e se trouve, au sein même du latin, dans Silarus, Silerus et Siler, dans perdère, dedère, pour perdàre, dedăre, etc.; celui de l'a à l'i dans les supins perditum (cp. datum), præstitum (cp. statum), et dans d'autres encore.

Le passage de l'a à l'i est sensible aussi dans Catana et Catina à côté de Κατάνη dans machina, patina, runcina, buccina, trutina, à côté des formes éoliennes μαχάνα, πατάνα, βυχάνα, βυχάνα, τρυτάνα <sup>2</sup>.

V. chap. II.

<sup>2</sup> Il l'est aussi dans canistrum à côté de κάναστρον, si l'on veut admettre que jadis la forme latine avait l'accent à l'instar de la grecque

La transition de l'a a l'u a presque toujours lieu devant l; il fant donc aussi tenir compte des influences euphoniques dans cet affaiblissement. Nous citerons: pessulus (πάσσαλος), crapula (κραιπάλη), scutula (σκυτάλη), vitulus (ἐταλός), etc.

Une des diminutions les plus connues est assurément celle de l'u, s'amincissant en i dans optimus, maximus, lacrima, legitimus, existimo, manibus, fluctibus pour optumus, maxumus, lacruma, etc.

Le son d'un u bref dans une pénultième semble, dans certains cas, s'ètre singulièrement obscurci dans le cours des siècles, s'il faut s'en rapporter à la manière dont ce son fut reproduit par les écrivains grecs. Car, si dans l'ouvrage de Polybe, Régulus s'appelle encore 'Ρηγούλος, Appien supprime l'ou dans le même mot : il écrit 'Ρῆγλος, comme il écrit aussi Κάτλος, Λέντλος, Τοῦσκλου.

## Suppression (de la voyelle) d'une pénultlème brève.

Cette espèce de suppression ne saurait, que je sache, atteindre la voyelle a, ni la voyelle o non plus. Elle a lieu principalement pour i et u et quelquefois pour e. On distingue facilement deux séries d'exemples : l'une embrasse les mots où l'usage a consacré la forme syncopée de préférence à la forme pleine; l'autre, ceux qui ont été syncopés plus rarement et par licence poétique.

sur l'antépénultième. Voyez ce qui a été dit dans le chap. V sur talentum, etc.

### Suppression consacrée.

Suppression de l'e dans faxo, capso, capsim pour faceso, capeso, capesim; dans dextri, dextra, plus usités que dexteri et dextera , accipitris, Marspitris = accipiteris, Marspiteris et toujours dans les prépositions extra, infra pour extera, infera, se. parte.

Suppression de l'i dans audacter, lardum, valde pour audaciter, laridum, valide; dans imo pour infimo (qui n'est pas en usage dans ce sens; cp. imus pour infimus). Impostor (et impostura) pour impositor, etc.. miseritum et misertum, lamina et lamna, stolidus et stultus, calidus et caldus, tegmen on tegumen paraissent également consacrés par l'usage.

Suppression de l'u dans extemplo pour extempulo (qui se rencontre plusieurs fois dans Plaute), assecla pour assécula (?). Hercle et Hercule, vinculum et vinclum se trouvent également en vers et en prose chez les meilleurs auteurs.

# Suppression exceptionnelle.

Suppression de l'e dans opræ pour operæ (Enn. ap. Senec. epist. 408), Mulcibri pour Mulciberi, bignæ = bigenæ; aspri, aspræ = asperi, asperæ, et dans les inscriptions jugra pour jugera, etc.

Suppression de l'i dans postus, repostus, compostus, etc., replictæ (replicitæ), chez Stace, Sylv., IV, 9, 29, ardum = aridum (Lucil., ap. Non., 2, 48), soldum = solidum dans Horace et Martial. Cante pour canite

Schneider, H, p. 170.

(carm. Sal.), cette pour cedite dans les anciens poëtes, et dans les inscriptions decmus = decimus, domnus, domne = dominus, domine, d'où domnicus pour dominicus, etc.

Suppression de l'u dans maniplus, periclum, sæclum=manipulus, periculum, sæculum, dans circlos= circulos (Virg. Georg., III, 466), gubernaclum (dans Lucrèce et Virgile), oracla (Ovid., Met. 1, 321), spectaclum, anicla, poclum (Prudence), Asclum (Sil. Italicus) = gubernaculum, anicula, poculum, etc. Lucmo pour Lucumo se trouve dans Properce, IV, 4, 29.

Enfin, la voyelle de la pénultième a été supprimée dans quelques mots tirés de la langue grecque, par ex., dans palma de παλάμη, ulna de ωλένη. Dans mens de μένος, mors de μόρος, c'est la voyelle de la désinence qui a été supprimée. Ce cas fait partie du chapitre suivant.

#### Suppression de la voyelle de la pénultième dans le dialecte ombrien.

On a souvent exagéré l'influence de l'accent dans la métrique des Romains et dans la constitution de leurs mots. Les plus grands philologues, sans en excepter Ritschl et Hermann, sont tombés dans cette erreur. Ce serait en commettre une autre, presque tout aussi grande, que de nier entièrement cette influence, et d'assimiler d'une manière trop absolue les effets de l'accent latin aux effets de l'accent grec, resté presque entièrement musical. Il faut d'autant plus admettre la position intermédiaire de la langue latine entre le grec d'un côté et les langues modernes ou, si l'on veut, celles du moyen âge de l'autre, que plusieurs dialectes italiens de l'antiquité semblent s'avancer d'un pas plus rapide vers la décadence des anciennes formes et trahir déjà une accentuation extrêmement énergique. Le fait est incontestable pour le dialecte ombrien, et comme ceux qui le parlaient appartenaient à la même race que les Latins, comme ils habitaient en plusieurs contrées les mêmes endroits, villes ou villages, que les deux idiomes mêmes se ressemblaient beaucoup, on ne saurait admettre qu'il eût existé une différence excessive entre leur manière de prononcer et d'accentuer les mots. L'art grec

pouvait conserver pendant un certain temps la prédominance de la quantité; il ne pouvait empêcher, en définitive, l'avénement du principe qui représentait d'une manière plus directe l'unité dans les mots et la clarté dans la pensée.

La suppression de la voyelle de liaison, si rare en latin (cp. cante, cette = canite, cedite), est devenue règle dans l'ombrieu. Ainsi on y dit subahtu p. subagito, subigito; comoltu = commolito; ampentu = ampendito; covertu = convertito (ici il a été retranché même unt, comme dans les anciennes formes allemandes red-t, leid-t, streit-t, tracht-t p. redetstreitet, etc.); revestu = revisito, etc. '.

Le suffixe du comparatif tara (τερος) ne s'y trouve que dans la forme tro. Ainsi : hondra, hutra (goth. hindar, gr. ὅστερος), postra, destru (δεξιτερός), etc.; le suffixe culum y revêt la forme clo, clu; par exemple, muneclu = munusculum, pihaclu = piaculum, etc., etc.

On ne saurait, d'après cette analogie, s'étonner de trouver seples = simpulis, stiplo = stipulum, klavlaf = clavulas, poplum = populum. On sera plus surpris de la mutilation du suffixe men dans nomne, nomner, au lieu des formes latines nomini, nominis. Il est vrai que le sanscrit présente ici les formes namnē, namnās. Mais l'affaiblissement du thème y a lieu à cause du poids de la désinence; cette désinence, déjà heaucoup plus faible en latin, s'est encore affaiblie dans l'ombrien. La mutilation de ce dialecte est donc le résultat d'une accentuation plus énergique.

La syncope a quelque chose de particulièrement violent dans totcor, totceir, totcome (nom. et ablat. plur. et locatif sing. du masculin de l'adjectif totiks = civilis, dérivé de tota la ville, mot à mot la pleine ?), p. toticor, toticeir, toticome, etc.

Arveitu pour advehito, kuveitu pour convehito, ne paraîtront plus des contractions bien choquantes. Mais quand de là nous passons à deitu (lat. dicito), feitu (lat. facito), facia et feia (lat. faciat), nous sommes frappés d'un amollissement des anciennes formes que nous ne sommes habitués à chercher que dans les idiomes modernes. Il faut aller jusqu'au provençal et au français pour rencontrer des changements comme ceux de dicam en dia (prov.), de lactuca en laitue, de lacte en lait, de plicare en plier et ployer, etc. 3.

Cet examen rapide des élisions de la voyelle de la pénultième suffira sans doute pour établir que l'accentuation de tous les dialectes de l'Italie commençait, il y a plus de dix-sept siècles, à se rapprocher sensiblement de notre accent moderne. Que le latin soit resté un peu plus longtemps fidèle aux traditions grecques et indoues, nous pouvons, nous

<sup>&#</sup>x27; Kirchhoff et Auffrecht, p. 66, sq.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cp. tôtus, tôta, tôtum, en latin.

<sup>3</sup> Diez., I, p. 192.

devons le concéder, mais nous ne pouvons le séparer entièrement des langues sœurs dont il était entouré, et au sein desquelles il s'était élevé pour les dominer et pour les effacer.

#### Affaiblissement de la finale.

En présence de ces faits, on pourrait s'étonner que l'accent exerce une influence plus considérable sur une pénultième brève que sur une finale, soit que celle-ci vienne après une pénultième non accentuée, soit qu'elle suive immédiatement l'aiguë. Mais il ne faut pas oublier que la désinence, si elle peut s'affaiblir, est moins exposée à être supprimée; c'est elle, le plus souvent, qui indique le mouvement de la pensée et la liaison des mots, par la flexion des noms et des verbes. Elle est donc presque aussi nécessaire à l'intelligence du discours que le radical même. Ceci est tellement vrai, qu'encore aujourd'hui ces désinences n'ont pas entièrement péri en italien; elles ne sont plus jamais longues; elles n'indiquent plus les cas de la déclinaison; elles peuvent souvent se retrancher à volonté; mais si parfois elles n'ont plus qu'une valeur purement euphonique, souvent aussi (surtout dans la conjugaison) elles sont indispensables pour faire comprendre les nuances les plus fines de la pensée et la connexion des idées.

Si les désinences ont encore aujourd'hui leur importance dans les langues modernes de souche latine, on peut affirmer, en toute sécurité, qu'elles devaient ressortir avec une grande netteté dans l'idiome ancien. Toutefois, en les comparant au vaste système de flexions grammaticales que présentent les langues grecque et indoue, on trouve qu'elles sont en désá-

vantage. L'action lente, mais séculaire, d'un accent moins musical et plus énergique, a fini par les diminuer et les rétrécir, comme le tour plus abstrait et plus analytique de l'esprit latin en avait réduit le nombre et la variété. Il ne saurait y avoir de doute sur la supériorité avec laquelle les Indous ont su conserver les formes primitives de leur grammaire. Mais, lorsqu'on compare le latin au grec, la question ne peut plus être tranchée aussi facilement. Car un examen, même superficiel, des faits montre que certaines désinences, restées longues dans l'idiome moins élégant et plus abstrait, se sont abrégées dans celui qui semble parler d'une manière plus intime aux sens et à l'imagination ; que ce dernier a conservé parfois la brièveté primitive de la finale, là où nous voyons apparaître le latin avec des terminaisons nouvelles, riches, longues qui, au premier coup d'œil, ne paraissent pas avoir d'analogues dans les langues sœurs. Pareourons donc le système de conjugaison et de déclinaison des deux idiomes, et tâchons de résoudre, s'il se peut, ce singulier problème.

Conjugaison.—Le caractère plus analytique et plus affaibli des formes latines est manifeste: la plupart sont terminées par des consonnes; celles-ci, à la seule exception de l's, ont le pouvoir d'abréger toutes les voyelles qu'elles suivent: legŏr, amŏr, audiŏr, et jusqu'aux subjonctifs amĕt, andiŏt, audiŏt (désinences encore longues dans Plaute). Les infinitifs se terminent en ĕ, ĕrĕ: leg-ĕrĕ (pour ĕsĕ = esse), tandis qu'ils présentent en grec les terminaisons εν et α. Legŏ, legĭs, legĭt, répondent à λέγω, λέγεις, λέγει, et legunt a la forme plus pleine λέγουσι (λέγοντι). Legŏr, legŏris, legŏtữr, ont le désavantage, comparés à λέγομαι, λέγεσαι

(λέγχ), λέγεται, qui montrent un plus grand luxe dans leur formation. Même lorsque la désinence est restée longue en latin, elle paraît plus brève, plus écourtée que la désinence correspondante du grec. Ainsi, legimini est un ancien participe passif aux sons plus minces que le grec λεγόμενοι. La longueur de l'infinitif passif dans amari, deleri, legi, n'est qu'une compensation de la dernière syllabe retranchée par apocope, car les formes complètes sont : amarier, delerier, legier (pour legerier). Même dans les désinences terminées en s, la longueur ne fait souvent que dissimuler une contraction facile à reconnaître dans le mot grec. Ainsi, amās pour ama-is est inférieur à τιμᾶς contracté de τιμάτις,  $del\bar{e}s$  pour deleis à φιλεῖς = φιλέτις, etc. Dans amabās, la désinence présente une contraction de bhavas pour abhavas (tu étais, imparfait de V bhu = fu, φύω). Il est donc prouvé que, même lorsque des influences purement phoniques conservent la longueur à des désinences qui tendent naturellement à s'affaiblir, ces désinences n'en ont pas moins un caractère plus effacé que dans les langues grecque et indoue 1.

Si de là nous nous élevons à des considérations plus générales, nous reconnaissons le système plus simple et plus abstrait de la conjugaison latine à la suppression du duel, à la suppression de l'optatif, du

<sup>&#</sup>x27;L'o de la première personne commence à s'abréger au siècle d'Auguste. L'impératif cedŏ est toujours bref. Sim, sis, sit, sont abrégés de siēm, siēs, siēt (V. chap. vi). Les formes edim, duim, faxim, velim s'expliquent de la même manière, et l'on disait peut-être autrefois ediem, duiem, etc. (Bopp, Vgl. Gramm., p. 950). Is, désinence de la deuxième personne du subjonctif parfait et du futur passé, est plutôt bref que long (Quicherat, Pros. lat., p. 42). L'impératif des verbes de la seconde

moyen, d'une série d'impératifs, d'infinitifs et de participes; et surtout à la perte de tant de formes synthetiques exprimant par des modifications délicates les nuances les plus fines de la pensée, comme les ε-τυπτ-ον, έ-τυφ-α, ετυψάμην, τέτυφα, ετετύφειν, τυπών, τετυφώς, τετύψομαι, τύπτε, τύπε, τέτυφε, τύπτοιμι, etc., etc. Le Romain ne se serait pas retrouvé au milieu des distinctions que nécessite un système aussi vaste et aussi compliqué; il lui fallait des désinences autrement arrêtées et qui rendissent toute confusion impossible; c'est pour cela qu'il rendit quelques-unes des formes synthétiques de la langue grecque par des formes analytiques, πεφίλημαι, έφιλήθην par amatus sum, fui, έπεφιλήμην par amatus eram, πεφιλήσομαι par amatus fuero, etc. Mais, en général, il adopte une méthode intermédiaire entre celle des langues primitives et celle qu'ont suivie les langues modernes. Il agglutine au radical d'une manière toute visible, toute palpable, et sous des formes variées, les verbes auxiliaires fu, bhu et es: avec blu il conjugue l'imparfait et le futur ama-bam, ama-bar, amabo, ama-bor; avec es le plus-que-parfait leg-eram, puis leg-ero, leg-erem, leg-erim, leg-issem; avec es et su réunis les parsaits en vi, en ui, comme les plusque-parfaits en veram, les fut. passés en vero, les plusque-parfaits subj. en vissem. Cette méthode de créer une conjugaison complète n'est antique qu'à moitié. Les langues modernes les plus analytiques en ont

conjugaison peut s'abréger dans cave, vale, vide, et s'abrége tonjours dans cavesis, videsis. Mais ces mots, ainsi que puta (par exemple), sont descendus au rang d'adverbes ou de particules. L'abréviation de és, tu es, tient aussi à l'amoindrissement du sens; mais fuit, ferem, fieres ont abrégé l'u et l'i, originairement longs, sous l'influence de la voyelle suivante.

quelquefois conservé la faculté, témoin les j'aimer-ai, avr-o, avr-ebbe, etc.

L'i du parfait seul présente des difficultés sérieuses. d'autant plus qu'il est long à la 1re, à la 2me, quelquefois même à la 3me personne du singulier. Sera-t-il donc prouvé qu'une fois au moins le latin dans la conjugaison aura mieux conservé les désinences primitives que legrec, qui, au parfait, ne nous offre que des α brefs(τέτυρα, τέτυρας, etc.; dans τετύρασι pour τετύραντι la longueur est la compensation d'une consonne retranchée). Quelle est l'origine de cette désinence singulière? Jamais, dans l'histoire des langues, il n'a pu arriver qu'un a bref se changeat en i long, et pourtant, c'est par a bref que se termine le parfait grec, le parfait sanscrit, qu'on est tenté d'identifier avec le parfait latin en comparant les premières personnes : memini, μέμονα, mamana. Mais si l'on examine les désinences isti, istis, ērunt, on ne saurait v méconnaître une composition avec le verbe substantif. Il en résulte que le parfait latin, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est né du mélange de deux temps et de deux formes différentes. L'i des 3 personnes du sing., qui remplaça l'a du parfait redoublé, est aujourd'hui expliqué par les aoristes badhīm (je tuai), badhīs, badhīt, kram-īm (je gravis), kram-īs, etc., qui se trouvent encore dans les Vèdes et qui sont des formes abrégées de a-badh-i-sham, akramisham (troisième formation de l'aoriste multiforme 2): la consonne m tomba et laissa l'i à découvert. Dans le ti de la 2me personne,

<sup>1</sup> Kirchhoff et Auffrecht, p. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Sanscrit grammat., p. 209. Isham, is, it, renferment l'aor. de asmi : asam, asis, asit.

nous aimons mieux reconnaître le pronom tu, dont la voyelle pouvait s'assimiler à l'i de la syllabe précédente, que le faire venir, avec M. Bopp, de la terminaison sanscrite thas; car celle-ci appartient au moyen, tandis que les aoristes cités tout à l'heure sont des aoristes actifs. Les Romains auront fait, pour leur parfait, comme les Allemands, plus tard, pour leur présent et leur imparfait : la 2me personne du singulier ne leur semblant plus assez caractérisée, ils ajoutèrent le pronomdu et changèrent ainsi la terminaison is, es en ist et est 1. En assimilant l'u de la dernière syllabe à l'i de la pénultième, les Romains peuvent avoir été trompés aussi par la fausse analogie du pluriel (sensi-stis= sensi + estis). La longueur de la 3<sup>me</sup> personne du singulier dans Névius2, Liv. Andronicus, Plaute, et quelquefois encore dans Virgile, n'aura plus rien d'étonnant puisque les désinences  $\bar{\imath}$ , ist $\bar{\imath}$  ( $=\bar{\imath}s$ -tu),  $\bar{\imath}t$ , répondent aux désinences sanscrites isham = īm. īs, īt. La brièveté de l'e dans la 3me du pluriel cesse d'être une licence (dedĕrunt, stetĕrunt dans Virgile), pour apparaître ee qu'elle est en réalité, un archaïsme (V. ch. v). Il y a toute vraisemblance que la langue latine posséda jadis un parfait redoublé, avec les mêmes désinences que le grec et le sanscrit 5. Nous attribuons la disparition de la syllabe du redoublement précisément à l'introduction dans le parfait des formes nouvelles et plus ana-

ut quem Chiro in Pelio docuit ocri.

<sup>&#</sup>x27; Grimm., 1, p. 52.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liv. And., v. 55, dans Fragm. tragic. lat., edidit Otto Ribbeck. Haut

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Mommsen, p. 214, 257, considère les formes osques fufans et deicans comme correspondant à fuerunt et dixerunt. Nous ne savous si deda, dans une vieille inscription latine de Pesaro, est en effet pour dederunt.

lytiques qui le caractérisent très-énergiquement. L'attention se porta dès lors du commencement du mot vers sa fin, la syllabe redoublée devint complétement inutile du moment que la nouvelle organisation du parfait rendit impossible toute confusion avec d'autres temps (par ex., dixĕrunt (parf.) et dixĕrant (plus-que-parf. 1).

Si la longueur des i du parfait ne constitue, pour la langue latine, qu'un succès modeste et douteux, en revanche, tout l'avantage est de son côté dans les déclinaisons. Il ne faut pas se borner à dire qu'elle a conservé intactes les désinences longues du datif sing. de la 3° et 5° déclin. (i) et celles du nom et accus. plur. de la 3º (es) qui semblent s'être abrégées en grec. Il faut ajouter que les déclinaisons latines présentent un ensemble plus vaste, plus riche et plus nuancé que les déclinaisons grecques, qu'il y en a cinq, quoiqu'au fond toutes se ramènent à une seule, que la 4e ne soit évidemment qu'une branche de la 3° et la 5° de la 1re. Il est facile aussi de voir que la langue latine a gardé un cas de plus que le grec, l'ablatif; que les désinences du pluriel sont généralement plus marquées (orum, arum, ibus). Comment expliquer une anomalie aussi étrange dans le développement historique des langues? Tout paraîtra clair, si l'on vent se souvenir que la langue latine est privée de l'article, qui double la luci-

¹ Nous signalons en passant le fait assez curieux que la plupart des verbes sont deux fois composés au parfait : les uns ajoutent deux fois esse comme dico, dic-s-i, dic-s-erunt, divido, divi[d]-s-erunt; les autres combinent fu et es comme ama-v-i, audi-v-i, mais il va sans dire que cette composition double ne s'applique jamais aux verbes qui, malgré le poids des nouvelles désinences, ont conservé le redoublement.

dité de la déclinaison grecque, rend les désinences moins indispensables et contribue à leur affaiblissement. Puis, le grec possède une foule de prépositions dont les nuances infinies suppléent au grand nombre de cas dont le latin, et surtout le sanscrit, sont pourvus. Les ὑπό, ἐπί, περί, παρά, μετά, διά, qui en gouvernent deux ou trois, n'ont pas d'analogues complets en latin. Les Romains avaient donc tout intérêt à conserver les désinences des cas aussi intactes et aussi nombreuses que possible. Ils préféraient dès lors la vovelle longue à la brève, qui se perdait, se supprimait plus aisément. Dans l'osque, vieux dialecte italien, il n'yayait pas de milieu : le mot se terminait ou par une consonne ou bien par une diphthongue: on v retranchait l'o de l'impératif (nt p. nto), et on y maintenait le d, signe distinctif de l'ablatif, qui se trouve encore dans les plus anciennes inscriptions latines 1. Le génitif et le datif de la 3e déclinaison, au contraire, s'y terminaient en eis, ei, par ex., Juveis=Jovis, paterei=patri2. On dirait un i (ou e) inséré avant la désinence, comme dans les noms latins à déclinaison parisyllabique : navis, ignis, etc.3. Cet ei du datif osque devient i en latin, e dans l'ombrien; l'un et l'autre se ramènent à aî, ê, terminaisons caractéristiques du datif en sanscrit. Quant au datif grec en i, on peut douter s'il est la même forme abrégée, ou s'il répond au locatif i des Indous, ou, enfin, s'il naquit du mélange des deux .

<sup>1</sup> Mommsen, p. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., p. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kirchhoff et Auffrecht sur la déclinaison des subst. en i.

<sup>\*</sup> Pott, II, p. 638. — L'e du datif ombrien était-il long ou bref comme celui de l'ablatif? La solution est difficile à donner. En tout cas, il serait

Quant au nom. et à l'acc. plur. en es, dont la désinence est longue, tandis que les désinences grecques ec, ac, et celle de as en sanscrit sont brèves, on peut les expliquer par la forme redoublée às-as qui se trouve dans les Vèdes et qui semble marquer le nombre, la pluralité d'une façon toute matérielle 1. Mais il y a encore une autre manière de se rendre compte de cette longue anormale. On sait que la 3º déclinaison renferme beaucoup de noms parisyllabiques, particulièrement tous ceux qui sont adjectifs d'origine, par exemple, ignis, Atheniensis. Dans tous ces noms, la longueur de la terminaison es est régulière, puisqu'elle est le résultat d'une contraction: i+es répond au grec εις dans πόλεις, δυνάμεις, et est encore écrit eis à l'accusatif dans les meilleurs manuscrits. Or, les Romains ont donné cette forme à une foule de substantifs qui, originairement, ne l'avaient pas, à navis de vaos, à clavis de xhels, à civis de cevs, forme osque, sans compter la série de tous ceux dont le nominatif a été écourté au moven de la syncope ou de l'apocope. Nous les citerons, au risque d'en omettre quelques-uns 2 : mens pour mentis, caro = caron pour carnis d'après Priscien, vomis, vomer pour vomeris; as, bes, semis pour assis, bessis, semissis; Dis, plus usité que Ditis; Quiris, Samnis, lis = Quiritis, etc.; trabs, plebs pour trabes, plebes; scobs, scrobs pour scobis, scrobis; frons pour fron-

possible que nous enssions une forme ombrienne dans le fameux hexamètre de l'épitaphe de Plante: Postquam morte datu'st Plantus comædia luyet. Morte = morti.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bopp, Gramm. crit., p. 525; Pott., II, p. 650.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneider, t, p. 141, 200.

dis, ops pour opis, lens pour lentis, sors pour sortis, stips pour stipes, stirps pour stirpes, adeps pour adipis, fax pour faces, supellex pour supellectilis; nix peut-être pour nivis ou ninguis, calx pour calcis, nostras pour nostratis. La forme raccourcie est la moins usitée dans nubs pour nubes, orbs pour orbis, seps pour sepes (V. Ausone et Venant. Fortun.). Mugil, pugil, vigil sont pour mugilis, pugilis; on peut ajouter les mots composés avec cano (oscen, tibicen), ainsi que vultur pour vulturis, Arar pour Araris, lien pour lienis.

On le voit, le nombre en est grand, et nous pensons que nous sommes loin de l'avoir épuisé; on en découvrirait bien davantage, si plus de monuments de la haute antiquité nous étaient parvenus. Ainsi, les Romains avaient, dès l'origine, une tendance à décliner leurs noms de la 3° déclinaison comme des adjectifs en is, e: témoin entre autres les mots en al et ar, apocopés de ale, are, neutres de alis, aris. On éprouvait le besoin de distinguer le nominatif plus fortement d'avec les autres cas, et la fausse analogie aidant, bientôt les formes es, eis, is s'étendirent à tous les noms.

A en juger par ces faits, la langue latine semble réserver les désinences longues et larges pour la déclinaison en géneral, pour une ou deux formes du parfait en particulier; mais, dès qu'elle cesse de vouloir être significative, d'exprimer plus que ne semble permettre la forme, elle reprend ses habitudes de concentration, d'abréviation, elle revient à l'ec-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider, I, p. 469.

thlipse, à la syncope, à l'apocope, etc. Sous ce rapport, le nominatif forme un contraste saillant avec les autres cas. Comme il ne désigne aucun rapport spécial, comme il énonce simplement l'idée du nom, il a subi tous ces changements, toutes ces mutilations qui ont fini par donner au latin un tour plus concis qu'au grec.

C'est ainsi que l'a des noms de la première déclinaison est toujours abrégé; comme cela était déjà arrivé souvent dans le dialecte éolien et même dans les autres dialectes grecs. Ainsi, socer, ager, puer sont apocopés de socerus, agerus, puerus. On trouve même (surtout chez les anciens), famul, debil, facul, do, gau, volup pour famulus, facilis, debilis, domus, gaudium, volupe. Dans ces formes, les influences osques et ombriennes sont sensibles. L'o des substantifs de la 3º déclin, commence à s'abréger après Auguste, par ex., pulmŏ, virgŏ, sermŏ, etc. Les substantifs en or, tous originairement longs au nominatif, s'y sont abrégés de même, par ex. orator, oratoris, etc. Qu'on ajoute maintenant la longue liste que nous avons donnée plus haut des noms dépouillés des terminaisons is, e, et l'ou pourra se faire une idée de l'opposition que le génie de la langue a voulu établir entre le nominatif singulier et les autres cas du nom 1.

¹ La quantité de l'u neutre de la quatrième déclinaison est douteuse. Les poëtes ont évidemment évité de se servir du nominatif et de l'accusatif des mots genu, cornu, gelu. Priscien (p. 777) cite, à la vérité, Virg., Én., 1, 520; Ovide, Métam. X, 536, ef. IX, 299, pour prouver la longueur de cette désinence; mais dans ces vers la césure et le temps fort relèvent la faiblesse de cette syllabe. Dans tous les autres passages où elle pourrait sembler longue, on trouve les variantes genus, cornus,

Si les désinences latines dans la flexion des noms sont en général plus riches, plus pleines que les désinences correspondantes en grec, il y a cependant quelques légères exceptions. La terminaison du gén. pluriel um, gr. ων, en est la principale; elle paraît s'être abrégée sous l'influence de la consonne m, si sourdement prononcée en latin; puis, l'os du génitif sing. s'est aminci et est devenu is: anciennement on disait encore nominus, senatuos. Il est très-remarquable que la désinence orum ne semble avoir prévalu sur celle de um qu'à une époque plus récente. Le génie de la langue s'efforçait de remplacer, où faire se pouvait, une forme trop débile par une autre plus pleine et plus significative ².

L'opposition entre le nominatif et les cas obliques est encore bien plus forte dans la langue osque qu'en latin. Nous en dirons ici deux mots pour confirmer la théorie que nous venons d'établir. L'a des féminins de la première déclinaison s'y est affaibli en u et o, par exemple, Iteliu = Italia; l'u de la deuxième en i, par exemple, Metiis = Metius, Statiis = Statius; l'u est entièrement supprimé dans Herennis=Herennius, hurts=hortus, Bantins=Bantinus, Pumpaians=Pompejanus¹. Toute terminaison est retranchée dans Aukil = Ocellus, Paakul = Paculus, famel = famulus, etc., etc. La syncope est plus forte dans les formes ombriennes, pihaz=piatus; termnas = terminatus. Le latin ne présente pas d'autres analogues que damnas = damnatus et alis, alid pour alius, aliud. Dans les dial. grecs on trouve Δαμάτερι; au génitif, pour Δαμάτερις.

Dans Perkens pour Perkednus = Pescennius (au lieu de Percednius) un d a été supprimé; de même dans carneis = cardinis (la forme du no-

genum, cornum. V. l'excellente note de M. Quicherat, Pros. latine, p. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schneider, 1, 69.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La déclinaison osque, et la déclinaison ombrienne.

Mommsen, p. 229.

### Affaiblissement de la finale dans les autres partles du discours.

La diminution atteint d'une manière plus sensible les parties du discours moins importantes, adverbes, pronoms, noms de nombre, conjonctions, etc. <sup>1</sup>.

Abréviation d'a final.1. Noms de nombre : Triginta, quadraginta, etc. : la finale, longue encore dans les poëtes du siècle d'Auguste, devient commune du

minatifest inconnue); cevs = civis, etc. Voici maintenant le tableau des désinences des trois déclinaisons osques:

|           | DĖCL. I. | DĖCL. II.      | DÉCL. III. |
|-----------|----------|----------------|------------|
| Gén.      | ai, as   | eis            | eis        |
| Loc.      | ai, ae   | ei             | ))         |
| Dat.      | ai       | ui             | ei         |
| Acc.      | am       | um, om         | im         |
| Abl.      | ad       | ud et uf       | id         |
|           | PLU      | TRIEL.         |            |
| Nom.      | as       | ũs             | ))         |
| Gén.      | azum     | um, um         | ium, im    |
| Dat. abl. | ais      | uis, ois, ous? | iss?       |

Il ressort de ce tableau qu'à l'exception du gén. plur. (ium, im), où l'u pent encore être retranché, les terminaisons osques sont plus riches. plus pleines que les terminaisons latines respectives. En revanche, celles-ci le sont davantage que les désinences ombriennes, souvent mutilées (par exemple, manf pour manuf = manus au plur. de manus, main), et quelquefois tellement effacées qu'elles rappellent presque celles des langues modernes. Ainsi: ibus (dat. abl. plur.) s'affaiblit en us, par exemple, homonus, fratrus = hominibus, fratribus. Fraters qui répond au latin fratres (nom. plur.), peut perdre l's. Dans une foule de cas, l'adjectif devant son substantif peut devenir indéclinable. Le latin semble, sous le rapport de la conservation des formes antiques, tenir le milieu entre l'osque et l'ombrien.

1 Præpës, præpetis, que M. Quicherat présente comme une exception isolée à côté de bipēs, sonipēs, n'est pas composé avec pēs pedis, pied; il faut le rapprocher de perpet-, im-pet-, de la V pet. Cp. Pott. II, p. 481. temps de Martial. La longueur primitive de cette désinence s'expliquerait, si ces mots avaient été en latin des substantifs féminins, comme ils le sont en sanscrit : c'est l'opinion de Pott, II, p. 325.

2. Adverbe: Ită, scr. ithā, de cette manière-ci, op-

posé à jathā, de cette manière-là.

Abréviation d'e final. 1. Adverbes : Beně, malě à côté de doctē et rectē. Herě à côté de herī; superně et inferně sont peut-être les anciens neutres de supernis et infernis (Cp. pro-nis et pro-nus). Pōně répond exactement au zend pas-nē.

Abréviation d'i final. 1. Pronoms: Mihĭ, tibĭ, sibĭ

et cŭi, lorsqu'il est dissyllabe.

2. Adverbes: Ibĭ, ubĭ (sicubi, necubi).

3. Particules: Nisĭ, quasĭ.

Abréviation d'o final. 1. Pronoms :  $Eg\check{o}$  ( $\grave{\epsilon}\gamma\check{\omega}$ ), rarement  $eg\bar{o}$ .

2. Noms de nombre : Octo, ambo, duo (touj. bref).

3. Particules :  $Imm\check{o}$  ( = infimo),  $mod\check{o}$  (ancien ablatif de modus), avec tous ses composés :  $dummod\check{o}$ ,  $postmod\check{o}$ , etc.,  $cit\check{o}$  (ancien abl. de citus),  $illic\check{o}$ , s'il vient de  $in\ loco$ ;  $erg\check{o}$  ( $\xi \varphi \gamma \varphi$ ), qui s'abrége seulement à partir du siècle d'Auguste.

Tu captas alios, jam sumus ergŏ pares.

Martial.

# Apocope d'une consonne.

Lorsque la dernière syllabe d'un mot terminé par une consonne commençait à s'obscurcir, elle finissait souvent par perdre cette consonne. C'est ainsi que, dans les anciens temps, on retranchait souvent l'm de l'accusatif et l's du nominatif singulier, par ex. magnu leo = magnus leo; Corsica Aleriaque urbe pour Corsicam Aleriamque, etc. Cet usage ne put se maintenir. En revanche, le d qui terminait anciennement l'ablatif sing. des noms et le neutre des adjectifs a été retranché sans retour et sans compensation prosodique. Ainsi, on disait rosād manād, extrād urbem, in altōd marīd; de même que tenuid, gravid pour tenuc, grave, comme on a toujours dit et écrit: quod, quid, illud, etc.

L's a été définitivement supprimé au nom. et au gén. sing. de la 1<sup>re</sup> déclinaison et dans quelques mots de la 3<sup>me</sup>. A l'époque où le latin, le grec et le sanscrit formaient encore une même langue, on disait rosa-s, pulcra-s, pour rosa, pulcra; rosais, servois, reis (au génit. sing.) pour rosae, servi, rei. On trouve encore dans les anciens monuments suaes provinciaes, posricidas = suæ provinciæ, parricidæ. Paterfamilias pour paterfamiliae est une expression qui n'a jamais vieilli. Orator, carcer se disaient probablement orators, carcers, comme de μάκαρ il existe encore dans le dialecte dorien l'ancienne forme μάκαρ; de même quater et ter, quaturs et ters (τρίς). L's est tombé parcillement dans les formes abrégées amare, amabere pour amaris, amaberis, dans mage et pote pour magis et potis.

N a été retranché à la fin des noms qui se terminent en o, comme leo, scorpio, Apollo, Plata (cp. λέων, σχορπίων, Απόλλων). Il se peut même que atqui, cæteroqui et alioqui soient apocopés de atquin, caeteroquin alioquin <sup>2</sup>.

Nt est tombé dans  $dix\hat{e}re$ ,  $amav\hat{e}re = dixerunt$ , et amaverunt.

<sup>&#</sup>x27; Chansselle, p. 139, 154.

Schneider, II, p. 497.

### Apocope d'une voyelle ou d'une syllabe.

L'apocope de la voyelle finale est, en général, plus grave que celle de la consonne, puisqu'elle défigure davantage le mot, en le privant d'une syllabe entière.

E a été retranché 1. Dans les impératifs dic, duc, fac, pour dice, duce, etc. Catulle (XXVII, 2) se sert même de la forme inger pour ingere; et, d'après Charisius, d'anciens auteurs se seraient servis de l'infinitif biber pour bibere.

- 2. Dans les substantifs et adjectifs en al et ar pour ale et are (v. plus haut), dans os et lac = osse et lacte 1), dans volup, facul, difficul (formes anciennes), simul = volupe, facile, difficile, simile (ou simili? en suppléant tempore), fel = felle, far = farre?
- 3. Dans les pronoms hic, illic, istic, hunc, hanc pour hic+ce, hunc+ce, etc. (comme ecce=ence).
- 4. Dans les particules nunc, tunc = num + cc, tum + ce, neu, seu = neve, sive; quin, sin = quinc, sine; enfin, dans viděn, nostĭn pour vides + ne, nosti + ne; dans cur = quare, ac = atque, nec = neque.

I a été retranché 1. A la 3° pers. plur. et sing. : dans amant pour amanti, legebant pour legebanti (cp. τό-πτουσι = τόπτουσι, scr. bhodanti, ils savent); dans est = ἐστί; dat = δίδωσι, dans sum = asmi; enfin, dans inquam = in + khjami (en scr. jc parle).

- 2. Dans les noms mel et piper = μέλι, πέπερι.
- 3. Dans les noms de nombre tot et quot (ser. tati et kati). L'i est encore conservé dans totidem.
- 4. Dans les particules ut pour uti et peut-être et = scr. ati (Pott, II, p. 315).

<sup>1</sup> Schneider, 1, p. 176, 180.

5. Dans les prépositions per et super, gr. περί et scr. upari (gr. ὑπείρ, forme anc. pour ὑπερί, ὑπέρ).

O (ou a) a été retranché dans ab et sub = gr. ἀπό, ὑπό, scr. apa, upa; et dans at = scr. atha ·. Ab peut même se changer en a, comme ex en e; mais alors il y a compensation, la voyelle s'allonge. Quatuor = τέσσαρα ou scr. tschatwari.

U n'a peut-être été supprimé que dans  $semis = i \mu u \sigma \dot{v}$ .

Il y a un très-grand nombre de noms, surtout de composés, dans lesquels on peut douter si c'est une lettre ou une syllabe qui a élé retranchée. Tels sont: tibicen, praesul, cxsul, praeceps, praepes. Mais un très-grand nombre aussi ont perdu très-certainement consonne et voyelle à la fois. Ont perdu la désinence is, par ex. acer, celeber pour aceris, celebris; vigil pour vigilis, debil = debilis, mugil, etc.; as = assis, sat = satis. Dans impos, compos (cp. pote, potis), l'apocope paraît avoir été amené par la composition (v. chap. VI).

La désinence us: famul = famulus, socer, prosper, ager, puer = socerus, prosperus, etc.

La désinence um, dans les particules : non = ne + unum (anc. nenu), nihil = nihilum, donec = donicum, sus=sursum ou susum; sed, apparemment ancien ablatif du pronom réfléchi se, serait, d'après quelques grammairiens, abrégé de sedum<sup>2</sup>. Cæl pour cælum ne se trouve que dans Ennius. Er a été retranché dans les infinitifs passifs legi, amari pour legier, amarier; Dein, exin, proin sont apocopés de deinde, etc. Les impératifs fer et es présentent aussi des formes mu-

<sup>1</sup> Pott., II, p. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneider, II, p. 178.

tilées 1. D'après Festus, on aurait dit dans le carmen saliare : pa pour parte et po pour populo; comme Ennius a certainement employé gau pour gaudium, et do pour domus (ou pour  $\delta \tilde{\omega}$ , ancienne forme homérique). Enfin, edepol est à coup sûr une exclamation apocopée de e + deus + Pollux comme ecastor le prouve à l'évidence.

### Diminution des mots à valeur intrinsèque faible.

On doit se souvenir qu'après la désinence, l'élément du mot le plus disposé a être abrégé, c'était le préfixe. Ce qu'il y a, ce qu'il doit y avoir de plus robuste, c'est le radical. Nous avons vu aussi que l'affaiblissement et l'apocope atteignaient sans doute toutes les parties du discours, mais d'une manière plus générale les pronoms, les conjonctions et les particules.

Le latin commence à établir faiblement, si on le compare aux dialectes germaniques, cette hiérarchie des mots qui les classe en noms et verbes d'un côté, en pronominaux et particules de l'autre; ce sont ces derniers que la grammaire chinoise appelle le remplissage de la phrase. Ainsi, nous voyons nē s'affaiblir en ně, et presque disparaître dans viděn; vel (impératif ou subj. de velle) et sivis devenir ve et sive; ve absorbé à son tour par si dans seu, par ne dans neu. Quelque chose de semblable arrive à ce (yz?) dans istic, hic, etc., à que dans nec, ac'; à pote, pte dans suopte, vopte, nempe (?), i-pse². Enfin, nous voyons o

<sup>&#</sup>x27; Cp. pour la première bi-bri-hi en sanscr., et pour la seconde ἴσ-θι en grec. (V. Bopp, vgl. Gramm., p. 984.)

<sup>2</sup> Pote dans tous ces composés n'est autre chose que le gr. πόσις, lat.

s'abréger dans hodie, quoique ce mot soit évidemment composé de hōc-die; quasi et nisi ne plus former an' un pyrrhique, quoique originairement la mesure de ces mots ait dû être spondaïque: quamsī, nīsī. Nous verrons dans le prochain chapitre que les premiers poëtes qui introduisirent les mètres grecs dans la poésie de Rome, embarrassés par les longues, si multipliées dans la langue latine, s'efforcèrent d'augmenter le nombre des syllabes brèves en retirant, malgré la position, une partie de leur valeur prosodique à des petits mots dont la valeur intrinsèque était faible par elle-même et allait s'affaiblissant de jour en jour dans la prononciation du peuple. Nous verrons aussi que cet effort resta infructueux, que le sentiment de l'art, nourri par l'imitation des grands modèles de la Grèce, et la puissance de la quantité prosodique, raffermie par cette imitation, l'emportèrent pour quelques siècles sur les tendances abstraites qu'on dirait inhérentes au génie de la langue latine.

potis, lith pat's. I-pse veut dire mot à mot: hic dominus, suopte ingenio, son esprit étant le maître. Le subst. patis existe encore dans la formule divi potes. V. Pott. II, 41, 210.

# CHAPITRE VIII.

HISTOIRE DE L'ACCENT DEPUIS L'ÉPOQUE DES PREMIERS POËTES JUSQU'AU SECOND SIÈCLE DE NOTRE ÈRE.

C'est par la comparaison d'autres idiomes, c'est par l'examen de la flexion de la langue latine et de la formation de ses mots, que nous sommes arrivés à constater des faits que Varron et les grammairiens des premiers siècles de notre ère n'avaient pas fait entrer dans le système de l'accentuation latine, peut-être fixé par eux d'une manière trop absolue. Il nous reste à contrôler et à compléter ces résultats par l'étude historique de la marche toujours progressive de l'accent. Nous marquerons les fluctuations nombreuses, les incertitudes étranges que traversa le génie de la langue avant de s'arrêter à cette forme définitive, ce type classique dont elle ne pouvait plus s'écarter sans faire un pas vers la décadence.

Etablissons d'abord le point de départ de notre recherche en indiquant jusqu'où pouvait s'étendre, à l'époque d'Auguste, d'après des témoignages authentiques, l'influence de l'accent latin, et disons une dernière fois que celui-ci avait reculé son domaine bien au delà du terme auquel était restée confinée l'action de l'accent plus musical des Grecs. On se souviendra, en effet, que les syllabes finales se prononçaient plus sourdement en latin, à peu près du même son que les enclitiques en grec, et que l'accentuation de faciles rappelait parfaitement celle de δότε τφ. Comment fera donc la langue latine pour ses petits mots enclitiques à elle, auxquels la voix devra donner encore moins de son qu'aux désinences? En effet, elle va plus loin que le grec dans la dépression. Non-seulement toutes les prépositions (même propter, circum), mais encore les qui, et, at, sed, étaient devenus proclitiques et se prononçaient uno tenore avec les mots suivants. Qui ne voit que nous sommes entrés dans un ordre de faits qui étaient probablement restés longtemps inconnus à l'accentuation grecque?

# A. Abréviations irrégulières.

Il est prouvé aujourd'hui qu'anciennement les Romains étaient allés plus loin encore. Nous avons déjà vu, dans les pages précédentes, que les comiques négligeaient quelquefois la position à l'intérieur de mots qui seraient entrés plus difficilement dans les vers. Mais dans les *ŏccúlto*, *ătténte*, *ferĕntárius*, l'abréviation paraît avoir lieu au moins sous la pression d'une syllabe à la fois longue et accentuée. Nous allons maintenant passer en revue une série de phénomènes prosodiques des plus singuliers, qui n'admettent pas de pareille excuse.

On sait que Plaute et Térence abrégèrent souvent la première syllabe, quoique longue par position, de mots tels que: ille, iste, esse, est, ipse, eccum, puis de inde, inde, intus, inter, nëmpe, omnis, omnia i, et les traitèrent, il s'en faut de peu, comme les langues modernes (du Nord surtout), leurs particules et con-

<sup>1</sup> Ritschl, Prolegg., p. 116, sq.

jonctions, mots faibles, quels que soient d'ailleurs leur étendue et le nombre des consonnes, qui s'y succèdent dans la même syllabe '.

Plaute et Térence ont pris de plus grandes libertés: ils ont négligé la position plus forte, qui résulte du concours de deux mots. M. Ritschl nie, il est vrai, l'abréviation pour les sénaires et septénaires trochaïques et ïambiques, et ne l'admet quelquefois que pour les anapestes. Les seules exceptions qu'il reconnaisse sont 'n interrogatif dans itan' tandem, haben tu, et hic, hoc suivis de qu, comme hic quoque. Encore faut-il, d'après lui, que cela soit au commencement du vers. Mais lorsqu'il veut lire comme monosyllabes non-seulement enim, tamen, simul, mais aussi bonus, bonum, domum, senem, cancm, color, ămor, sŏror, ĕrum, mĭser, nĭmis, mŏdus, lorsqu'il vent considérer la dernière consonne comme muette dans aput, dans caput, lorsqu'il pense que quidem peut se réduire à deux consonnes devant une voyelle (parex., Trin., V, v. 58. Dum quidem hercle tecum nupta sit), qui ne voit pas que le célèbre critique se heurte contre des impossibilités, et qu'il y a tout lieu de croire que, pour plusieurs de ces mots, la position a été quelquefois négligée.

Mais le dernier degré de licence où se soit porté l'art des comiques est l'abréviation de désinences longues, et qui n'ont jamais cessé de l'être, dans malōs, malī, domī, domō, virōs, manūs, forīs, forās, rogā, abī, jubē, etc.

En embrassant d'un seul coup d'œil ces trois genres d'abréviation, qui ne voit que, si elles se fussent gé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benloew, Accentuation, p. 206.

néralisées dans la langue, ou si elles eussent été constantes dans les mêmes mots, ou si seulement elles eussent pu se maintenir toutes dans l'usage des classes élevées de la société et dans la haute poésie, c'en était fait à tout jamais de la prédominance certaine du principe de la quantité prosodique? Heureusement, toutes ces témérités d'un art encore jeune et inexpérimenté ne sont pas très-nombreuses; et si elles semblent prouver que les fondements sur lesquels repose la versification antique étaient déjà fortement ébranlés, leur disparition complète, cent cinquante aus plus tard, tend à démontrer que le principe opposé à la quantité prosodique était encore beaucoup trop faible pour prendre, dès lors, les rênes de la langue latine.

#### PRONONCIATION IRRATIONNELLE.

Mais il ne s'agit pas seulement de signaler ces témérités, il faut essayer de les expliquer : car si elles avaient cessé un seul moment d'être des témérités, si l'abréviation de la première syllabe dans ille, celle de la finale dans domī, abī, domō, et dans color, bonum, etc., malgré une consonne suivante, n'avaient pas choqué l'oreille d'un vieux Romain plus qu'elles ne feraient celle d'un Allemand ou d'un Anglais de nos jours, on ne comprendrait pas que legénie de la langue se fût ravisé plus tard, et cût consacré comme légitime une prononciation plus conforme aux habitudes des idiomes primitifs. Toutefois, pour que Plaute, Térence, Ennius, Pacuvius, Attius et d'autres aient pu amoindrir un assez grand nombre de mots, ils ont dû y être autorisés, jusqu'à un certain point, par la prononciation habituelle du peuple. Au lieu d'améliorer, d'en-

noblir le langage, but qu'ils se proposèrent à coup sur, et qu'ils atteignirent en partie, il leur arriva quelquefois de suivre, dans l'intérêt d'une versification plus aisée, une certaine tendance du vulgaire à des abréviations, à des contractions violentes, et, parfois même, d'outrer cette tendance. Il en résulta pour des mots d'un usage très-commun (et les mots énumérés rentrent tous dans cette catégorie) une prononciation très-fugitive qui, par rapport au mètre, devenait irrationnelle. Ainsi, les Romains ne détruisaient pas entièrement la longue dans ĕccum, ĭlle, ŏmnia; ils n'osaient pas non plus se porter à des ecthlipses permises tout au plus en polonais, comme b'nus, s'mul, hab'n-tu; mais ils retiraient une partie de sa valeur à la longue comme à la brève, de sorte que ille, eccum, domī, virōs, qui représentent dans la poésie classique trois temps, et ne tiennent dans Plaute et les autres que la place de deux, se prononcent comme si la longue et la brève avaient perdu chacune une partie, probablement un tiers de leur durée. La longue ne cessait pas pour cela d'être relativement longue; la brève ne se supprimait pas, mais elle restait à la longue à peu près dans le rapport de 1:2.

Il est certain que la prononciation irrationnelle put avoir lieu d'abord pour des mots à valeur intrinsèque très-faible, comme ille, ipse, esse, omnia, etc. Ces mots se sont fondus dans le cours des siècles, et quelques-uns ont fini par se réduire presqu'à rien, puisque dans l'italien de nos jours ils ont été remplacés par des formes plus larges et plus substantielles (par ex., questo, quello, essere, istesso, tutto). Ille est devenu en français le pronom il, en gardant l'accent sur la première; et l'article le, après l'avoir fait descendre

sur la dernière, comme aurait fait une enclitique

grecque.

La prononciation irrationnelle s'étendit ensuite à des mots d'un usage sans doute très-fréquent, mais plus forts et plus importants que les précédents. Elle abrégea d'une manière définitive la dernière syllabe de bene, male, contrairement à la règle que les adverbes en ē ont la finale longue. Mais Plaute et Ennius vont plus loin, et s'en servent comme de monosyllabes. De là à prononcer d'une manière plus fugitive les boni, málos et même les maleficus, beneficium, il n'y a qu'un pas; domi et domicilium sont sur la même ligne. On ne peut supposer que dans ces mots et d'autres semblables (comme manū, viros, etc.), la vovelle de la 1<sup>re</sup> syllabe ait été retranchée, et qu'on ait dit: m'li, d'mo, b'ni; ce serait retirer toute force à l'accent qui tombe sur cette voyelle, et dont l'action n'éclate nulle part plus visiblement que dans ces violences faites à la quantité. D'ailleurs, la forme osque mállo (= málum) et les mots italiens buóno, málo, etc., réfuteraient au besoin cette assertion erronée. On ne peut pas admettre non plus que les longues finales aient été complétement abrégées, pour ne pas dire effacées et détruites, puisque nous les retrouvons avec leur quantité intacte un siècle plus tard, et, qui est plus, dans cent passages du mênie poëte qui s'était permis de la léser. Enfin, prenons nos précautions contre la dernière explication, que l'on pourrait tenter, et qui consisterait à vocaliser les consonnes intermédiaires n et m. comme les semi-voyelles j et v et la consonne g l'ont été dans ma'istrâtus, ju'ntûtem, navem, bovem, etc. 1. Il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comparez le célèbre cauneas pour cave ne eas, Cic. de Div., II, 40 V. chap, VI, Contraction.

n'existe dans aucune des langues civilisées qui nous soient connues un exemple d'un n ou d'un m liquéfié entre deux voyelles dans le corps d'un mot, et notre imagination s'évertue vainement à découvrir le mode de prononciation que les Romains auraient pu adopter dans cette hypothèse. Bonum aurait eu exactement le même son que bovem ou bovum. Il ne reste donc que le système de la prononciation irrationnelle, parce qu'il n'exclut aucun cas, aucun exemple, parce qu'il est le plus simple, le plus naturel, et parce qu'on en trouve des traces, isolées il est vrai, jusque dans les temps classiques de l'ancienne Grèce, dans Sophocle, et surtout dans Homère 1. Notre intention, d'ailleurs, n'est pas de nier l'influence des liquides pour des mots comme amor, color, meri (gén. de merum), miser, soror, foris, foras, viros. Nous admettons que la voyelle de la terminaison dans amor, color, puisse être comprimée au point de ne pas tenir plus de place qu'un scheva en hébreu, sans que la forme et le sens de ces mots en puissent être obscurcis. Nous savons que le sanscrit connaît une voyelle r et même un lrî (son mouillé, intermédiaire entre l et r), quoique ce dernier soit d'une rareté excessive. Nous n'oublions pas non plus qu'après l et r la terminaison tombe dans l'osque et l'ombrien (Aukil, Mutil = Aukilus, Mutilus), et même dans l'allemand moderne, par ex. Hümmel, Väter pour Hämmele, Vätere. Enfin, nous plaçons en regard des mots latins cités par nous les mots modernes: sor (esp.), sœur (fr.), côr (portug. pour color), padr (dans le dialecte de Bellinzona et dans le bergamasque), et nous tenons compte de l'influence du dia-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Accentuation, p. 92, 95, p. 54; et la note.

lecte ombrien ', dans lequel les désinences sont tellement effacées qu'on ne peut pas toujours se rendre un compte bien exact des phases qu'elles ont traversées <sup>2</sup>.

Toutes ces circonstances peuvent avoir hâté la prononciation irrationnelle; elles peuvent lui avoir servi de cortége ou d'appui; elles ne sauraient être alléguées comme étant contraires à son principe. Rien non plus ne saurait nous empêcher d'y reconnaître l'influence grandissante de la pensée et de l'analyse, et la première défaite considérable subie par la quantité. Cette défaite est en même temps le point de départ de ce qu'on appelle aujourd'hui accent oratoire, parce qu'elle a pour conséquence d'établir une certaine hiérarchie entre les mots, non plus d'après le poids de leurs syllabes; mais d'après la valeur intrinsèque de l'idée qu'ils renferment.

## SON FAIBLE DES CONSONNES FINALES.

Un fait des plus importants qui, en expliquant davantage l'introduction de la prononciation irrationnelle, semble excuser les licences des premiers poëtes, est, à coup sûr, le son extrêmement sourd avec lequel se prononçaient les consonnes, et même quelquefois les syllabes finales. On sait qu'elles n'étaient jamais relevées par l'accent; on sait que du temps de Quintilien

<sup>&#</sup>x27; On sait que Plaute était natif de Sarsina, ville ombrienne.

<sup>2</sup> Ainsi manus, main, fait au datif mano (ombrien ancien manu); ablat. mani (?); génit. manor (o peut être bref) = manūs; acc. plur. manf p. manuf, comme buf, trif = bubus, tribus. F est la désinence de l'accusat. plur. en ombrien, et elle répond à celle du datif en latin (ibus).

l'habitude de les déprimer, et même de ne pas les prononcer, était devenue assez générale <sup>1</sup>.

### M final supprimé.

On sait qu'à la fin des mots m s'élidait toujours devant une voyelle. Or, m est retranché dans les plus anciennes inscriptions romaines, par ex., dans les épitaphes des Scipions: Corsica Aleriaque urbe = Corsicam Aleriamque urbem; puis, duonoru = bonorum; sur les médailles on trouve les génitifs plur.: Romano, Aquino, Suesano, Æsernino, Caleno, Corano, etc.<sup>2</sup>.

Disons en passant que le goth et le lithuanien n'ont gardé aucune trace de cette consonne au génitif. Mais insistons sur le fait que dans l'ombrien m est conservé ou supprimé à volonté: nous l'y voyons manquer à l'accusatif singulier de toutes les déclinaisons; au locatif, dont la désinence complète est mem, puis me, puis m; encore ce dernier m peut-il disparaître à son tour. Au génitif pluriel, la suppression est si générale que la consonne n'est restée que dans un seul exemple 3. La terminaison du locatif pluriel fem s'affaiblit en fe, puis en f. Cet f est retranché à son tour après t, et, en général, dans les adjectifs, qui deviennent ainsi indéclinables lorsqu'ils sont suivis de leur substantif, absolument comme dans le haut allemand moyen et dans l'anglais de nos jours.

En considérant tous ces faits et en y joignant la suppression de l'm à l'infinitif, dont la désinence est um,

<sup>1</sup> V. chap. II.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mommsen, p. 204.

<sup>3</sup> Kirchhoff et Auffrecht, p. 93, 94, 95.

om en osque et en ombrien (par ex. afero pour aferom = circumferre; eru pour erum = esse); au supin en tu (par ex., anseriatu pour anseriatum = auguratum¹); et dans quelques particules et prépositions, par ex., dans com, qui est postposition en ombrien (destruco = ad dextram; nertru-co=ad laevam, cp. nobiscum), on arrivera à la conviction que Plaute, Térence, Ennius, etc., pouvaient bien quelquesois faire violence au sonus obscurior de l'm, et traiter comme brève, malgré la position, la syllabe qu'il terminait.

On ne s'étonnera plus maintenant des enim, enimvero, domum, senem, canem, erum, prononcés dans
l'occasion à peu près comme: eni, enivero, domu,
sĕnĕ, cănĕ, eru et ne représentant que la valeur de
deux temps, le mot suivant commençât-il par une
consonne. Cette prononciation affaiblie et un peu
nasale de l'm rappelle l'anuswara des Indous, c'està-dire le son modifié de l'm devant h, les siffantes et
les liquides, qui ressemblait peut-être de loin à l'n
français dans: on, en, un, etc. Cet m indou allongeait
la voyelle précédente, ce qui n'arrivait pas pour les
syllabes finales en latin; mais un fait que nous avons
établi au ch. II, l'allongement des voyelles suivies de
-ns ou de -nf, y est assez analogue.

## S final supprimé.

Si l'm nasal des Romains rappelle l'anuswara des Indous, leur s final offre une remarquable analogie

Pour les infinitifs osques et ombriens en um, om, on peut comparer les gérondifs indous en am; et pour les supins en tu, tum, les infinitifs indous en tum (Bopp, Sanskrit-Grammatik, p. 286, 289).

avec le wisarga 1, qui représente le son obscurci d'un s à la fin des mots. Anciennement, l's final, surtout lorsqu'il était précédé d'une voyelle brève 2, n'était pas toujours prononcé par les Latins, ni exprimé dans leurs inscriptions 5. C'est ainsi qu'on trouve, dans les 3° et 4° épitaphes des Scipions : Cornelio = Cornelios ; sur des médailles: Albinio, Licinio, Nisidiu = Albinios, etc., et ailleurs une foule d'autres exemples. Les libertés du langage usuel excusaient à coup sûr, si elles ne justifiaient pas, les libertés analogues des poëtes, non-seulement dans les viděn, haběn, pour videsne, habesne; les mirimodis, multimodis, pour miris, multismodis, mais aussi dans les serenu' fuit, dignu' loco, qu'on trouve encore dans la poésie de Lucilius, et jusque dans la traduction d'Aratus faite par Cicéron dans sa jeunesse. L'orateur Messala affectionnait de pareils archaïsmes, et Quintilien 5 n'osait les condamner; cependant, déjà du temps de Cicéron 6, les oreilles plus délicates des Romains trouvaient cette apocope trop dure, trop agreste (subrusticum), et Catulle n'en offre plus qu'un seul exemple: Tu dabi' supplicium.

1 Bopp, Sanskrit-Grammatik, p. 14.

² L'apocope de l's a eu lieu surtout devant des consonnes, dans les syllabes brèves is et us. Elle aurait eu lieu, toutefois rarement, après des voyelles longues, s'il fallait s'en rapporter à un passage assez douteux et peut-être corrompu de l'Orator (45, § 155). Certains poëtes auraient osé écrire tecti' fractis, et même vas' argenteis, palm' et crinibus p. vasīs argenteis, palmīs et crinibus. C'est que l's étant tombé, la voyelle qui le précédait fut engloutie dans le naufrage de la syllabe entière.

<sup>5</sup> Schneider, II, p. 546-552.

L'abréviation de l'i dans multimodis, mirimodis, vient de l'oubli des éléments qui constituaient primitivement ces deux adverbes, et de la diminution insensible de leur valeur intrinsèque.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1X, 4, 58.

<sup>6</sup> Orat., c. XI.VIII.

L'osque ne retranche un s final que dans un petit nombre de cas (après l et r et dans Xanthia=Xanthias1). En revanche, cette consonne a eu dans l'ombrien le même sort qu'en latin : apocopée d'abord dans une infinité de cas, elle reparaît sur les inscriptions plus modernes<sup>2</sup>. La langue s'est pour ainsi dire ressaisie de nouveau, elle est revenue à la connaissance d'ellemême et du sens intime attaché à ses formes grammaticales. Citons les cas principaux de la suppression de l's final dans l'ombrien : 1. au génitif de la déclinaison des thèmes en o (2e décl. latine), par ex. katle pour katles = catulis; 2. au nom. plur. de la même décl., par ex. Ikuvinu = Ikuvinus; 3. aux dat. et abl. plur., où la vovelle s'est peut-être abrégée, par ex. kumati = kumatis; 4, au gén. sing. de la décl. des thèmes en i, par ex. ukre pour ukres = ocris, etc., etc. Au lieu de heris (tu veux) on rencontre heri, et au lieu de sir (pour sis) sei, si. Il est d'autant plus possible que dans tous ces cas la vovelle précédente se soit abrégée, que l's (ou l'r qui le remplaça plus tard) fut maintenu au gén. sing., au nomin., dat., abl. plur. de la déclinaison des thèmes en a, et au datif et ablatif de la déclinaison des thèmes terminés par une consonne, probablement parce que les terminaisons  $\hat{a}s$  ( $\hat{a}r$ ),  $\hat{e}s$ ,  $\hat{u}s$  ( $fratr\hat{u}s = fratribus$ ) ont été considérées comme plus longues que les terminaisons is, es, et même us (au nom. plur. de la 2º déclin.). Notons encore frater = fraters.

Si nous retournons maintenant aux anciens poëtes comiques et tragiques des Romains, les bonus, nimis, modus, canis, manus, domus, senis, à prononcer pres-

<sup>1</sup> Mommsen, p. 214.

<sup>8</sup> Kirchhoff et Auffrecht, p. 104-107.

que comme bonu, nimi, modu, manu, domu, seni, n'auront plus de quoi nous étonner, et même les foris, forăs (dat. et abl. plur. d'un substantif devenu adverbe) et les viros, etc., paraîtront, sinon moins durs, au moins plus excusables. Un savant a proposé de prononcer nim's, mod's, sen's ou sen'x, et le précédent des langues osque et ombrienne semble venir à l'appui de cette prononciation (Cp. les syncopes hurts = hortus; cevs=civis, etc.): nous savons même que ce précédent a été suivi plus d'une fois par le latin. Mais la suppression de l's est formellement attestée par Cicéron.

#### T final émoussé.

Dans la préposition aput, dans le substantif caput (capu(t) deponit, Curc., II, 3, 84); dans eri(t) melius (Ad., II, 4, 26); ama(t), dabitur (Ad., 1, 2, 38); agi(t) gratias (Merc. 1, 4, 84); dans dole(t) dictum, jube(t) frater, tace(t) cur, et même dans solen(t) esse, stude(nt) facere, habe(nt) despicatu, ades(t) optime, et dans un grand nombre d'autres exemples du même genre ', la désinence était prononcée d'une voix sourde, et le t, quelquefois même aussi l'n qui le précède, n'étaient plus entendus. De vieux monuments latins, appartenant à des siècles différents, nous fournissent déjà des exemples de l'apocope du t. On y trouve 'et dedrot = dederunt, fuerun, dede = dedit; dedro et dedrot = dederunt. C'est surtout l'ombrien qui retranche un t final avec une extrême facilité 's. On

<sup>:</sup> Schneider, II, p. 734.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mommsen, p. 214.

<sup>5</sup> Kirchhoff et Auffrecht, p. 81-85.

n'y trouve pas seulement des formes comme venuso. covertuso = venere, convertere, apocopés elles-mêmes de venerunt et converterunt; mais aussi : benes pour benest = lat. veniet; siste pour sistest = lat. sistet; benus pour benust = lat. venerit; fus pour fust = fuerit; covortus pour covortus = converterit. Le t est généralement supprimé au subjonctif, absolument comme dans les plus anciens dialectes germaniques; par ex., aseriaia = observet; facia ou feia = faciat; fuia = fiat; habia = habeat; portaia = portet. Quant à l'italien, on sait assez que jamais t n'a pu se maintenir à la fin d'un mot; ainsi : canta = cantat; cantava=cantabat. On voit que la pression plus énergique de l'accentuation romaine eut pour effet d'affaiblir un certain nombre de désinences; de mettre en péril à peu près toutes les consonnes finales, parfois même la longueur de la voyelle précédente, et d'amener ou de hâter ce que nous avons appelé la prononciation irrationnelle. Cette tendance, faible en latin, trèsmarquée dans l'ombrien, forme un contraste tranché avec les habitudes du dialecte osque, qui, au lieu d'émousser la consonne finale, aimait au contraire à retrancher la voyelle si elle était simple et à conserver la consonne 1.

¹ La preuve la plus frappante de ce principe est fournie par les adverbes latins en c, qui, dans l'osque, affectent les formes is, id (par exemple: fortis, pomptis = forte, quinque; amprufid=improbe); ou bien perdent leurs désinences complétement, par exemple, pruf=probe; statif=stative, etc. C'est ainsi que l'enclitique ce devient, dans l'osque, ou cen ou bien c, etc. (Mommsen, p. 217).

ABRÉVIATION IRRÉGULIÈRE DE LA FINALE DE DISSYLLABES IAMBIQUES.

Nous savons déjà que la langue latine affectionne la longue, et qu'elle possède bon nombre de terminaisons dont la longueur s'est conservée, quand elle s'est perdue engrec. Néanmoins la témérité des premiers poëtes de Rome ne paraît pas toujours avoir ménagé la quantité de désinences importantes, observée avec plus de soin par les créateurs de la poésie classique. M. Ritschl cite une série de mots dont la syllabe finale a été abrégée irrégulièrement : rogă, jubě, abi, dedi, volŏ, agŏ, erŏ, nego, dabo, et d'autres peut-être. Quoique ce savant n'ait pas, ce nous semble, approfondi avec bonheur la nature de l'accentuation latine, il a pourtant fait l'excellente remarque que tous ces mots sont dissyllabes et forment des ïambes; et que l'abréviation ne saurait s'étendre à des mots d'une autre mesure, comme audī, ēdocē, fēcī, amābō, lesquels restèrent toujours longs 1. Cette remarque est en même temps le meilleur plaidoyer en faveur des anciens poëtes; car on se souvient que l'accent latin aimait à opposer au moins deux brèves à une longue finale, et qu'il n'y avait pas d'autre exception à ce principe que les mots ïambiques 2, comme Cátō, cárō, où l'aigu tombe sur la pénultième. Il était naturel alors que, pour vaincre la longue qui menaçait de l'absorber en l'attirant, il pesât davantage sur la brève, ce qui amena par contre coup un affaiblissement de la finale. C'est donc dans ces mots que la prononciation des Romains

<sup>1</sup> Ritschl, Prolegg., cap. xn, p. 165 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> V. chap. V, au commencement.

commençait à ressembler davantage à la prononciation moderne, que l'accent était le moins musical et prenait plus franchement le caractère du frappé. Ceci paraîtra d'autant plus naturel, que ces mots sont tous ou des impératifs, ou des premières personnes de l'indicatif, où l'emphase ajoute à la force de l'accent et double son action virtuelle. Cette action se fait déjà sentir dans plusieurs formes de l'impératif en sanscrit<sup>1</sup>.

Ritschl ajoute avec raison, que pour eo, scio, nescio, on peut avoir recours à la contraction. Nous n'admettons pas cette explication pour juběn, et moins encore pour rogăn; nous n'admettons pas non plus l'assertion de ceux qui, pour pouvoir nier l'abréviation de l'i dans dedi, prétendent que dans dedi, dedit, dedisse, dedisti, etc., la prononciation rapide du peuple fondit ensemble les deux syllabes en effaçant le second d; ce d resta ferme dans la prononciation populaire, puisqu'il se retrouve intact et même renforcé dans l'italien (dedi, dedit = diedi ou detti, diede ou dette <sup>3</sup>).

#### ABRÉVIATIONS DÉFINITIVEMENT ADMISES.

Pour les autres particules et petits mots à mesure originairement ïambique, tels que nisi, quasi, ils sont toujours brefs dans Plaute, Térence, etc.; et ils sont restés tels plus tard. Cito s'y trouve quelquefois long:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benloew, Accentuation, p. 29, et Accent. comparée du grec et du sanscrit, par Bopp, p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On dit aujourd'hui à la vérité: desti, deste=dedisti, dedistis, comme déjà du temps de Plaute on avait dit: dixti, sensti; demmo, en italien, remplace dedimus: mais toutes ces formes ne sont pas en cause ici.

modo, ibi, ubi, mihi, tibi, sibi, ego, ne le sont plus que rarement.

D'autres cas où les abréviations introduites par les anciens poëtes ont prévalu sont: immo (pour  $infim\bar{o}$ );  $illic\bar{o}$  (probablement =  $in\ loc\bar{o}$ );  $amb\bar{o} = \check{a}\mu\varphi\omega$ ,  $ced\bar{o}$ , impératif; et  $du\bar{o}$ . Les impératifs  $cav\bar{e}$ ,  $vid\bar{e}$ , etc., descendus au rang d'interjections,  $h\bar{o}die = h\bar{o}c\ die$ , etc., se trouvent à peu près sur la même ligne que les mots cités plus haut, et ont été abrégés de bonne heure par suite de l'affaiblissement de l'idée qui, à partir du latin, atteint généralement toutes les particules  $^2$ .

# B. Longues primitives conservées par les anciens poêtes.

A parcourir ainsi la longue liste des violences faites à la quantité par les anciens poëtes, on pourrait croire que de leur temps l'accentuation avait acquis une force qu'elle perdit plus tard, à l'époque de Cicéron et d'Auguste, où les valeurs prosodiques reparurent dans toute leur intégrité; ce serait pourtant une grave er-

<sup>1</sup> Nous approuvons M. Ritschl, qui considère la longueur de la finale comme la quantité primitive: l'allongement des syllabes n'a guère lieu dans une langue toute formée. M. Bergk, qui voudrait réfuter cet axiome, s'efforce de démontrer, par la désinence grecque çi, que la dernière dans mihi, tibi, ubi, ibi, était primitivement brève. C'est comme si l'on voulait s'autoriser de l'i bref du datif grec, pour soutenir que l'i de la déclinaison latine s'était allongé d'une manière anormale. C'est, au contraire, la langue latine qui, dans ces cas, a conservé plus longtemps que le grec la quantité primitive, et dans mihi, tibi, la longueur doit être considérée comme compensation de la syllabe am retranchée. En sanscrit, ces deux mots sont mahjam (p. mabhjam) et tubjam. Ibi et ubi suivent la même analogie. On peut comparer aussi legī p. legier (V. Bopp, Gr. comp., p. 1227).

2 V. chap. VII, « Affaiblissement de la finale. »

reur. L'accent, représentant de l'esprit d'abstraction dans la langue, ne saurait reculer, ne saurait abandonner un terrain qu'il a une fois occupé. Aussi la voyons-nous, à Rome, en gagner tous les jours davantage dans le langage du peuple, et même dans la conversation des hautes classes. Les preuves abondent : Plaute considérait l'o de la prem. pers. comme long; et il ne l'abrégeait, comme nous venons de voir, que dans quelques mots ïambiques de deux syllabes (ago, ero). A l'époque d'Auguste, on commencait à regarder cet o comme généralement bref: les premiers poëtes (Virgile, Horace, Ovide 1), ne lui conservaient la longueur que dans la poésie élevée, dans les poésies légères, ils l'abrégèrent; et leur exemple fut si bien suivi, que Diomède, quelques siècles plus tard, traite de ridicules ceux qui le prononceraient encore avec la quantité primitive<sup>2</sup>. D'après M. Ritschl, Plaute aurait respecté la longueur de l'o dans tous les noms de la 3<sup>me</sup> déclinaison qui ont cette désinence, à la seule exception de homo, mot dont l'usage extrêmement fréquent pouvait facilement endommager la quantité. Eh bien! à l'époque d'Auguste, cet o commence à s'abréger universellement dans ordő, sermő, pulmö (cp. πνεύμων), etc., tandis qu'à l'ablat. de la 2<sup>m</sup>° déclin. il reste long.

Mais Nævius, Plaute, Térence, Ennius, etc., ont conservé dans plus d'une occasion, dans plus d'un ordre de faits l'antique longueur des désinences, minée sourdement et enfin abolie par la force toujours crois-

1 Zumpt, Latein. Grammatik, p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diomed., Hoganow, 1526, II, p. 107: Sed etiam ridiculus sit qui eam producerit.

sante de l'accentuation. Commençons par citer: coxendicis, reī, dieī, eī, fūī, fūīmus, qui, dans Plaute, ont conservé leur quantité primitive: coxendīcis, reī, dieī, etc. On connaît aussi cette règle de la prosodie latine, d'après laquelle à peu près toutes les terminaisons qui se terminent par une consonne sont brèves (excepté s dans un certain nombre de cas). Cette règle n'était pas encore établie à l'époque des guerres puniques. M. Ritschl démontre que la longueur primitive subsiste encore souvent dans Plaute; et il est facile de prouver qu'elle subsistait de même dans Nævius, Ennius et même par archaïsme dans Virgile, Horace, etc.

1º Dans les substant. en or, par ex. sorōr, uxōr, exercitōr, ainsi que dans les comparatifs en or, par ex. stultiōr, longiōr. La désinence primitive était ōs, conservée dans honōs, colōs, et toujours dans flōs et rōs.

2° Dans les subjonctifs et futurs en ar et er (lo-quār, opprimār, amēr, sequerēr), bien que Ritschl' n'ait pas d'exemple à citer de formes en ēr. Que l'on compare:

Et dis cara ferar et vertice sidera tangam.

Ovid., Met., VII, 61.

3º Dans les subjonctifs et futurs en et, it, at: ex. sit, = siet, sanscr. sjat, très-fréquent dans Ennius, Pacuvius et Attius, velit, mavelit, det, quæritet, audiet, fuat, esset.

- 4° Dans les indicatifs en at, et, it des 1°,  $2^{me}$  et  $4^{me}$  conjugaisons, où la langue semble avoir conservé la conscience de la contraction ( $\bar{a}t = a + it$ ;  $\bar{e}t = e + it$ :

<sup>&#</sup>x27; Prolegg., cap. xn, p. 140. .

it = i + it). Fit est certainement toujours long; autres exemples : scit, it, afflictat, solet, lubet, eget, habet. De même :

Nec domus argento fulgët, auroque renidet.

Lucrèce, II, 27 1.

Configunt parmam, tinnit hastilibus umbo.

Ennius, Annal. fragm., l. XIV.

Angulus ridēt, ubi non Hymetto, etc. Horace, Odes, II, 6, 14.

Caeca timet aliunde fata.

Ib. III, 13, 16.

Qui teneant (nam inculta vidēt), hominesne feræne. Virg, Æn., I, 508.

M. Ritschl fait observer qu'il ne faut pas songer à l'allongement des terminaisons naturellement brèves de patër, quatër, legit, loquör, morör. Mais pater a-t-il eu toujours la finale brève? Le grec πατήρ en fait douter, et des passages comme ceux de Virg., V, 524; XII, 13; XI, 469:

Ostentans artemque pater, arcumque sonantem. Congredior; fer sacra pater, et concipe fædus. Consilium ipse pater et magna incepta Latinus.

sont trop fréquents pour que l'on puisse mettre l'allongement de ce mot sur le compte du temps fort et de la césure. Quant à loquor, amor, ils sont originairement longs, étant composés de loquo + se, amo + se, et dans Tibulle, 1, 10, 13 nous trouvons:

Nunc ad bella trahor, et jam quis forsitan hostis.

<sup>1</sup> Vers corrigé sans nécessité par Lachmann.

Ici encore, comme dans quelques autres exemples cités précédemment, nous rencontrons l'influence du temps fort et de la césure. Mais il semble que les grands poëtes n'aient pris cette liberté qu'avec discrétion, et le plus souvent pour des syllabes dont la quantité pouvait être considérée au moins comme douteuse. La longueur devait encore paraître tolérable comme archaïsme.

Quant à la 3° personne du parfait, M. Fleckeisen ¹ cite un grand nombre de passages où vendidīt, vixīt, jussīt se trouvent avec leur valeur prosodique primitive. Les exemples abondent chez les poëtes de la république, et ne manquent pas chez ceux de l'âge d'Auguste.

LIVIUS ANDRONICUS, 33 (Fragm. tragic. lat., ed. Otto Ribbeck):

Haut, ut quem Chiro in Pelio docuit ocri.

Ennius, Fragm. Annal., 1. I:

Sei quid me fuerit humanitus, ut teneatis.

HORACE, Serm., I, 4, 82:

Qui non defendit alio culpante.

Ovid., Her., IX, 141:

Senior occubuit in letifero Eveno.

Hor., Od., I, 3, 36:

Perrupit Acheronta Herculeus labor.

Nous avons montré ailleurs que le parfait latin s'était formé originairement de deux temps du verbe indou, que les désinences de l'aoriste s'y étaient substituées

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahn's Jahrbücher, 1851, I, p. 20-38.

en dernier lieu à celles du parfait redoublé. Que ce soit un s plus tard retranché, auquel la désinence it doive sa longueur (docuisti, docuist; fuvisti, fuvist), ou que les trois personnes (i, isti, it) répondent directement aux trois personnes de l'aoriste indou (isham ou îm, îs, ît), la licence des poëtes est désormais justifiée. Parmi les exemples cités, celui d'Andronicus est le plus frappant; dans les autres, l'action de la césure et du temps fort est déjà très-sensible.

# c. Les abréviations et les contractions violentes n'appartiennent pas seulement aux poêtes comiques.

Ainsi depuis Livius Andronicus jusqu'à Virgile les désinences étaient toujours allées s'affaiblissant et s'effaçant davantage; la force de l'accent avait poursuivi sa marche ascensionnelle, et des formes fort usuelles anciennement n'étaient plus tolérées qu'à de certaines conditions, et comme archaïsmes. Comment expliquer cette contradiction apparente entre l'observation scrupuleuse, par les premiers poëtes, d'une série de syllabes longues, qui plus tard devaient s'abréger, et ces cas, plus nombreux peut-être, de longues que ces mêmes poëtes violentèrent par une prononciation irrationnelle, et qui furent réintégrées dans leurs anciens droits après un laps de temps considérable. Nous dira-t-on que ces licences, ces violences, si l'on veut, étaient uniquement le privilége de la muse comique, dont les allures burlesques semblaient les excuser, sinon les justifier? On se tromperait fort. Un examen attentif des fragments des tragiques latins, édités avec un grand soin par M. Otto Ribbeck (4852), nous a convaincu que ces licences sont inhérentes aux vers ïambiques et trochaïques, en général, pendant toute la durée de la république, et qu'elles sont très-rares dans les vers héroïques, si peu soignés pourtant, de Lucilius. A chaque pas on rencontre dans Nævius, Ennius, Pacuvius, Attius: ille, domi, malī, istuc, ĕsse, restant dissyllabes, mais n'ayant que la durée de deux temps (oo), ejus et hujus transformés en monosyllabes (encore dans Lucrèce), hĭc, ĭd, brefs au mépris de la position, etc. En voici quelques exemples, dont il nous serait facile d'étendre encore la liste.

#### NÆVIUS.

# V. 3. Omnes formidant homines ejus valentiam.

#### ENNIUS.

10. Summam tu tibi
Prò mală vita famam extilles, prò bonă partam gloriam.

40. Übi illa tua paulo ante sapiens virginali modestia?

48. Adest, adest fax obvoluta sanguine et incendio.

78. Quoi nec arce patriae domi stant, fractae et disjecte jacent.

188. Hic itidem est : enim neque domi nunc nos nec militic sumus.

201. Quòd est ante pedes, nemo spectat : cœli scrutantur playas.

228. Îlle transversa mente mi hodie tradidit repagula.

315. Peto priusquam oppeto malam pestem mandatam hostili manu.

402. En mea puella, e spe quidem id successit tibi.

### PACUVIUS.

125. Immo enimvero ego sum, inquam Orestes.

139. Hoc est illud, quod fore oculte Oeax prædixerat.

195. Blåndam hortåtricem adjugat Voluptåtem.

236. Possum ego istăm capite cladem averruncussere.

322. Nos illum interea proficiendo propitiaturos facul (remur).

#### ACCIUS.

- Quia nec vos nec ille impune invideret meam Grandævitatem.
- 152. Hujus me desidia cogit plus quam est par loqui,
- 408. Apud vetustam turrem, etc.
- 621. Nam hujus demum miseret, cujus nobilitas miserias, etc.

LUCILIUS ap. Aul.-Gell., 18, 8.

Quo me habeam pacto, tametsi non quæri', docebo. Cujus vultu ac facie, ludo ac sermonibu' nostris. (Apud Nonium, p. 320, 366.)

LUCRETIUS, I, 149.

149. Principium cujus hinc nobis, Cp. IV, 1085.

CICERO in Arateis, de Nat. Deor., II, 405:

Atque ejus ipse manet religatus corpore torto.

D. Solution du problème. Analogues dans les langues modernes.

Il est vrai que toutes ces irrégularités se trouvent particulièrement au commencement des vers, comme il a été déjà très-judicieusement remarqué par Bentley<sup>1</sup>, et que les valeurs prosodiques de la dernière dipodie sont presque toujours irréprochables. Mais ceci même ne prouverait-il pas que les Romains avaient de la peine à adapter leurs mots aux rhythmes harmonieux et délicats des Grecs, et que, pour y réussir, même d'une manière incomplète, ils étaient forcés de changer la lé-

<sup>1</sup> Schediasma de Metris Terentianis.

gislation des vers ïambiques et trochaïques, dans lesquels ils osaient admettre le spondée à tous les pieds, excepté au dernier? Si le saturnien était un rhythme informe, un mélange confus d'ïambes et de trochées, il ne faut pas s'étonner que dans les premières poésies inspirées par l'imitation des modèles grecs, quand la distinction entre l'iambe et le trochée venait seulement d'être établie, il soit resté un peu de l'antique rouille de ce vers barbare. Ce qui semble excuser encore mieux les licences nombreuses qui se rencontrent dans les ïambes et les trochées des Romains, c'est qu'une prononciation irrationnelle, beaucoup moins rude et moins violente, s'était introduite même dans ceux des Grecs. Pour ne parler ici que de l'iambe, qui ignore que le spondée pouvant être admis dans les pieds impairs, il se permutait fréquemment avec un dactyle ou un anapeste, dits irrationnels, puisque, de fait, ils ne représentaient l'un et l'autre qu'un ïambe, et que leur longue n'équivalait pas à une véritable longue, ni leurs brèves à de véritables brèves. Rien de plus naturel, par conséquent, que de voir ce procédé de la prononciation irrationnelle s'étendre davantage dans la métrique des Romains, dont les oreilles étaient moins capables que celles des Grecs de saisir toutes les nuances délicates de la quantité; rien de plus naturel que de les voir trébucher de temps en temps à ces premiers pas qu'ils faisaient vers un art qui leur était si peu familier. Les poëtes étaient appelés sans doute à diriger le goût du peuple; mais ils étaient aussi, et souvent à leur insu, dominés par ce goût même. Il devait donc leur arriver, en reconstruisant sur les bases de la quantité prosodique le système de la langue latine, de se tromper quelquefois dans l'emploi de

matériaux dont les uns étaient déjà trop usés, et dont les autres avaient besoin d'être polis par le travail des siècles. Sans doute ces poëtes trouvèrent et ces longues qui allaient bientôt périr, et les violentes contractions dont nous venons de parler, pareillement dans la bouche du peuple. Mais si leur tact avait été aussi sûr que celui d'un Horace et d'un Virgile, ou seulement d'un Catulle, ils auraient repoussé les unes et les autres. Auteurs et public ne s'étaient pas encore suffisamment formés: la lecture des Grecs ne s'était pas encore répandue dans les hautes classes de la société. Les poëtes adoptaient encore des locutions vulgaires, des prononciations vicieuses, en les chargeant parfois, croyant peut-être les améliorer; d'autres fois ils consacraient des formes surannées surprises dans la conversation des vieillards, ou dans quelque monument de la vénérable antiquité. Martial (XI, 91) renferma en deux distiques charmants les deux extrêmes, dans lesquels on vit tomber tant de fois les pères de la poésie romaine:

Et tibi Mæonio res carmine major habetur :
« Lucili Columella hic situ' Metrophanes. »
Attonitusque legis : « terraï frugiferaï »
Accius et quidquid Pacuviusque vomunt.

En effet, par les: terraï frugiferaï, Albaï Longaï, la langue semblait reculer de quelques siècles vers son origine; par les magnu' leo, les ĭlle, domĭ, manŭ, elle semblait se précipiter éperdue au devant des temps de la décadence. Assurément les Plaute, Ennius, Térence, etc., méritent toute notre admiration: il était plus difficile peut-être d'amener le latin du vers saturnien à la forme qu'ils surent lui donner, que

de le conduire au haut degré de perfection que nous le voyons atteindre entre les mains de Virgile et d'Horace, lesquels avaient pu profiter des efforts de leurs devanciers. Mais il faut se donner garde d'approuver sans restriction tout ce qui a pu échapper à leur style encore peu assuré, et de les proclamer infaillibles.

D'ailleurs, toutes les langues, et surtout nos langues modernes, dont, parmi les anciennes, la langue latine se rapproche le plus, n'ont-elles pas eu des développements incertains, une croissance pénible? et le grec, par un privilége unique, ne paraît-il pas la seule qui n'ait pas eu besoin du secours de la critique et d'une civilisation avancée, pour arriver à la perfection? Commençons par le français. Dans les vicissitudes que cet idiome a traversées, nous découvrirons aussitôt cette double série de phénomènes : d'un côté, des mots occupant dans le vers une place plus large que celle que l'usage actuel leur accorde, et appartenant complétement au passé; de l'autre, des formes raccourcies, abrégées, qui semblent anticiper l'avenir, et auxquelles la langue, à l'époque de sa fixation définitive, a rendu toute leur ampleur.

Dans ses remarques sur la quantité syllabique, M. Quicherat¹ prouve que diable (écrit dans Garin, etc, déable) et lierre ne contractaient pas anciennement les deux premières voyelles; que chrétien, moelle (ancienn. mouelle) étaient de trois syllabes, écuelle de quatre, fuir et oui de deux. En revanche, hier était autrefois monosyllabe; voudriez, montriez, sembliez,

<sup>1</sup> Traité de versification française, p. 299.

meurtrier, bouclier, paysan, étaient dissyllabes. L'e muet comptait longtemps pour une syllabe dans j'avouerais, prierai, tournoiement 1; on écrivait même je viverai (Adenès), esperit (Marot), serement = serment; on disait et écrivait déusse, séu, séur = dusse, su, sûr; feist, feistes, véistes, méisme = même; péchéor, vénéor, emperéor, paour, etc. Dans tous ces mots le progrès du temps est manifeste: les formes se sont arrondies, raccourcies, simplifiées. Mais, d'un autre côté; les vieux poëtes semblent avoir quelquefois violenté les mots, en les simplifiant plus que l'esprit de la langue ne le permettait. L'usage les y autorisait-il? profitaient-ils d'une prononciation rapide du vulgaire? Qui oserait décider cette question? Mais comme ces faits ne sont pas isolés, qu'ils se produisent dans les mêmes mots, il faut bien admettre que la langue elle-même flottait souvent incertaine entre deux modes de prononciation, et que le goût des classes supérieures de la société n'était pas toujours un guide sûr et infaillible. Ainsi, sans compter les montriez, meurtrier, bouclier, dissyllabes que nous venons de citer, les trouvères (Rutebeuf, Wace, Benoît de Saint-More) faisaient souvent comme monosyllabe, en l'écrivant et le prononçant com<sup>2</sup>. Ils disaient de même aim ou ain pour (j') aime, et ils le rimaient avec vilain. On trouve dans leurs poésies emport pour emporte, Dieu vous gard. La suppression de la voyelle ou même de la syllabe finale était constante dans: elle, belle. On trouve à vu' d'œil; deux vrais Tartufs; donrai, demourrai, menrai, jartière, astheure pour à cette heure, durté, sûrté, et d'autres encore.

<sup>1</sup> Ibid., p. 541 et suiv.

<sup>\*</sup> Quicherat, Versificat. franc., p. 357.

Il en est de même dans l'ancien allemand. Ainsi, Tauler dit dans son Chant de Noël:

Es kommt ein Schiff geladen, Bis an sein'n (p. seinen) höchsten Bord, Es trägt Gott's Sohn voll'r Gnaden (p. voller) Des Vaters ewig's (p. ewiges) Wort.

La syncope des e semi-muets est extrêmement dure et blesserait aujourd'hui les oreilles les moins délicates. Luther écrit dans sa traduction du LX<sup>mo</sup> psaume: Es wollt' uns Gott genädig (forme trop allongée pour gnädig) sein, et dans la traduction du XLVI<sup>mo</sup>, si justement célèbre:

Ein (=eine) veste Burg ist unser Gott,
Ein (=eine) gute Wehr und Waffen.
Der alt' (=alte) böse Feind
Mit Ernst es itzt meint.
Gross' Macht und viel List
Sein' grausam' (=seine grausame) Rüstung ist.
Anf Erd' (=Erden) ist nicht sein's (=seines) Gleichen.

Et plus bas: Es streit't (= streitet) für uns der rechte Mann. Ailleurs, on trouve red't, tracht't = redet, trachtet.

Les poëtes allemands se servent encore aujourd'hui quelquesois des formes Herze, Herre, Glücke, Kindelein, ferne, zurücke = Herz, Herr, Kindlein, etc., pour satisfaire aux besoins du mètre et de la rime, quoique la langue n'admette plus que les formes abrégées.

La langue allemande, comme la langue française, s'est vainement efforcée d'arriver à l'extrême concision de la langue anglaise, où les désinences ont presque entièrement disparu. Néanmoins, cette dernière a encore quelques formes qui paraissent amples, comparées à des formes raccourcies que l'on ren-

contre dans Chaucer, et surtout dans les poëtes écossais: Barbour, Blind Harry, etc. On y trouve hem, hey (vieil anglo-saxon)=them, they; ma=make; ta=take; gin = engine; orlege=horologe; regulere=regulator; n'ill=ne will; fro=from; natheless=nevertheless; bett=better, etc.

# E. Progrès de la versification latine. Raffermissement de la quantité.

Les syllabes radicales étant originairement brèves, les brèves dominent dans la première période du développement des langues. La littérature et la poésie romaines n'ont jamais connu l'inconvénient heureux des idiomes trop jeunes, qui, comme le grec du temps d'Homère, sont forcés d'avoir recours à toutes sortes d'expédients (énergie du temps fort, redoublement de la liquide, etc.) pour lester un rhythme trop sautillant, dans lequel les longues n'étaient pas assez nombreuses. La langue latine, par sa tendance à la concentration des formes, avait pris de bonne heure les allures épaisses d'une langue vieillissante, revêche aux rapides évolutions des rhythmes grecs. Les premiers poëtes, voulant donner des ailes à ce Pégase rétif, introduisirent une série de brèves irrationnelles dans leur Gradus, s'efforcèrent d'assourdir le son des désinences en les abrégeant, et imprimèrent ainsi à leurs rudes l'ambes et à leurs trochées raboteux le mouvement haletant qu'on leur connaît. Jamais on n'a doté le latin d'autant de syllabes sourdes et brèves qu'à cette époque; le petit nombre des terminaisons longues qui s'abrégèrent vers la fin de la république ne saurait y faire équilibre. Les terminaisons à prononciation irrationnelle, les particules privées d'une partie de leur

valeur prosodique, tiennent une large place dans la métrique des anciens Romains. Et cependant l'accent qui facilitait, pour ne pas dire causait, toutes ces abréviations était loin d'avoir la force d'allonger la syllabe accentuée, si elle était brève. La réaction opérée dans le domaine de la poésie par l'étude des modèles grecs rendit à la quantité sa toute-puissance, rétablit une foule de longues compromises dans leurs droits, et s'efforça de contenir la pression, tous les jours plus forte, de l'accentuation. Il est vrai, les effets de cette réaction ne furent pas décisifs non plus; les désinences allaient s'affaiblissant, s'effaçant de jour en jour. L'organisme de la langue commence à s'appuyer sur un principe opposé à celui qui avait fait toute sa vie, toute sa puissance à l'origine. Lorsque cette révolution sera accomplie, les formes italiennes bēne, ama seront les véritables antipodes des formes primitives běnē. ămāt.

La surabondance de longues dans la langue latine est sans doute cause de la prédilection particulière que les poëtes les mieux doués de Rome eurent toujours pour l'hexamètre et les rhythmes choriambiques. Dans le vaste cadre du vers héroïque, les nombreux spoudées du latin trouvèrent aisément leur place. Dans les Annales d'Ennius, les hexamètres composés seulement de longues, et ceux qui ne renferment qu'un pied dactylique (le 5°) sont très-fréquents; par ex.:

Olli respondet rex Albai Longai. Curantes magna cum cura, concupientes. Romanei mureis Albam cinxerunt Longam. Tu produxistei nos intra luminis oras.

Aussi y trouve-t-on, en général, plutôt des formes archaïques allongées, telles que induperator, cas-

mence, fūvimus = fuimus, sibeī = sibī, faciēti, velīt, Albaï Longaï, rēī, fidēī, etc., que des abréviations telles que revixti = revixisti; sos, sas, sis = suos, suas, suis, ou des apocopes comme quu, do, cœl = qaudium, domus, cœlum. L'apocope généralement reçue du temps d'Ennius, et qui l'était encore pendant la jeunesse de Cicéron, est celle de l's des désinences us et is (interea sol albu' recessit; laterali' dolor, etc.); mais c'est en vain que nous chercherions dans les hexamètres les licences, les irrégularités, les abréviations violentes, explicables seulement par une prononciation irrationnelle, que l'on rencontre à chaque pas dans la poésie ïambique, les ille, iste, mali, domi, quidem. A peine si Lucilius et Lucrèce nous offrent quelques exemples de cujus, hujus prononcés comme monosyllabes, et de tametsi, comme dissyllabe. (V. plus haut.)

SYNÉRÈSES, SYNALÈPHES, ÉLISIONS VIOLENTES.

Les violentes synérèses et synalèphes, si fréquentes dans les vers l'ambiques et trochalques des anciens poëtes l, et dont il se trouve encore des traces dans Lucrèce et même dans Catulle (LXIV, 420: praeoptavit; Lucr., II, 660, duellica), ne sont plus guère admises par les poëtes du siècle d'Auguste. Les synérèses paraissent avoir quelquefois déplacé l'accent, comme dans lien, dies, où de la pénultième il descendit peut-être sur la dernière. Les synalèphes, au contraire, n'atteignaient que des terminaisons sourdes, ou de petits mots, qui sous de certains rapports étaient plus faibles que les

¹ Schneider, II, p. 90-94, 154 et suiv.

enclitiques, puisqu'ils pouvaient perdre tout accent et devenir ce qui a été appelé atona oratoires <sup>1</sup>. C'est ainsi que les mots ceu, neu, seu, subissent quelquefois la crase dans Plaute, Térence, etc., et même encore dans Catulle, 39, 2 <sup>2</sup>, et qu'ailleurs les particules semblent se fondre presque entièrement avec les mots plus considérables qui les précèdent et les suivent, comme dans

Salutem ut nuntiaret, atque ei ut diceret.

Plaute (Stich., 5, 2, 5); où que, ei, ut ne forment plus qu'une syllabe; de même dans Truc., I, 2, 92:

Peperisse eam audivi.

et en d'autres passages innombrables. On trouve encore dans Catulle (LXVIII, 90; LXXV, 6) les élisions extrêmement dures :

Troja virum et virtutum omnium acerba cinis.
Quam modo qui me unum atque unicum amicum habuit.

dont on chercherait vainement un exemple dans Ovide ou Virgile. Ceux-ci n'hésitent sans doute pas de négliger devant une voyelle les désinences des particules cum, dum, num, nam, quam, dont il ne reste alors presque rien que la consonne initiale; mais dans le passage d'Ovide (Art. 3, 2):

Quæ tibi dem aut turmæ, Penthesilea, tuæ.

il faudra peut-être avoir recours à la prononciation irrationnelle. Comment, en effet, faire entendre sans cela l'accent qui vient frapper dém? Nous ne pouvons

Accentuation, p. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Renidet usque quaque, seu ad rei ventum est -

plus nous faire une idée bien juste de la manière dont se prononçaient plusieurs voyelles fondues ensemble par la synalèphe, mais il paraît certain que les Romains trouvaient moyen de les faire entendre toutes à la fois.

#### HIATUS.

A côté de ces synalèphes, de ces élisions si dures, nous rencontrons dans Plaute, Ennius et Nævius, la dureté bien autrement choquante de l'hiatus. L'accent avant ceci de particulier, qu'il donne plus d'indépendance au mot et le sépare davantage de ceux qui l'entourent, il ne faut pas s'étonner que les langues germaniques, si fortement accentuées, aient admis l'hiatus avec tant de facilité, tandis que le sanscrit le repousse d'une manière absolue 1. Le latin, abandonné à son propre génie, paraît de bonne heure avoir montré le chemin à l'allemand, puisque l'hiatus, dans toute sa rudesse, est assez fréquent dans les vers saturniens, et nullement rare dans les anciens poëtes. On sait ce que Cicéron pensait des essais informes de ces pères de la poésie romaine: Qui, ut versum facerent, sæpe hiabant<sup>2</sup>. La poésie un peu molle d'Homère n'était pas non plus ennemie de l'hiatus; mais elle le pratiquait avec ménagement, et ne l'admettait qu'à de certaines conditions, aimant mieux se donner les dehors d'un naturel négligé que d'obéir au joug inflexible de la règle. A Rome, la connaissance des modèles grecs amena, dans cette partie de la législation métrique, la même

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm., I, p. 26. — Accentuation, p. 11, 15. — Bopp, Sanskrit-Gramm., p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cicer., de Orat., 1, 44.

réaction que dans le domaine de la quantité : la peur de l'anarchie produisit une sévérité peut-être outrée, qui pouvait gêner le libre essor de l'inspiration poétique. Mais ce n'est qu'à la longue que s'établissait la loi qui proscrivait l'hiatus comme une faute grave. On le rencontre encore trop souvent dans Plaute. Il le laisse échapper à la fin d'un sens, du discours d'un personnage, avant une ponctuation forte, avant un repos, dans les énumérations 1, à la fin d'un rhythme, souvent au milieu des tétramètres ïambiques, des systèmes d'anapestes et de crétiques, moins souvent dans les trochées septénaires, etc., etc. Le vers de Térence, sous ce rapport-ci, paraît déjà plus châtié, et les exemples d'hiatus choquants y sont beaucoup plus rares 2. Lucrèce, qui clôt la série des anciens poëtes, se l'est permis dans un ou deux passages isolés (III, 1095 : Sed dum abest, quod avemus; I, 437: Corporum augebit numerum); encore les critiques modernes les veulent-ils corriger. Les libertés prises par Horace dans ses hexamètres familiers, et par Virgile dans son Enéide, ressemblent à des beautés et ne sauraient plus être taxées de hardiesses <sup>5</sup>. En général, le purisme semble avoir été poussé à l'excès par les poëtes de l'époque classique. L'hiatus ne reparaît, dans la poésie romaine, qu'aux troisième et quatrième siècles, l'accent étant déjà maître de la langue. Alors les poëtes, qui ne faisaient plus que des vers d'une quantité artificielle, retombaient dans les fautes des plus anciens : Terentianus Maurus écrit :

Bina productas habere nec minus compertum est.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritschl, Prolegg. ad Trin., c. xiv, p. 205 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneider, II, p. 149.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Schneider, V, p. 146.

Auson., Lud. Sapient. 51:

Laudat Solonem, Cræsum in amicis habet.

La poésie populaire de cette époque offre de nombreux exemples d'hiatus (V. ch. IX).

Nous rencontrons dans les anciens poëtes encore d'autres duretés, dont le bon goût de l'âge d'Auguste a su se préserver. Ces derniers évitent la réunion de la désinence us avec es et est (dictu's, dictu'st), réunion si fréquente dans Plaute et Térence, et que l'on trouve aussi sur quelques monuments. Ils n'allongent plus une voyelle brève à la fin d'un mot, lorsque le mot suivant commence par deux consonnes formant position faible:

Propontidā trucemve Ponticum sinum.

Catulle recherchait la langueur de ces longues imparfaites. Ils n'aiment pas non plus à placer un mot commençant par les consonnes sc, st, sp, sq après un mot terminé par une voyelle brève, parce qu'ils trouvent aussi dur d'allonger cette voyelle que de la laisser brève, malgré la position.

F. Une accentuation plus énergique et l'observation stricte de la quantité conciliées dans les poêtes classiques.

Comment, en polissant la langue, ces hommes ontils réussi à concilier les exigences d'une quantité strictement observée avec celle d'une accentuation tous les jours plus impérieuse et plus énergique? car cette accentuation avait contribué puissamment à consacrer ou à faire tolérer toutes les licences condamnées par le goût plus délicat de générations élevées au contact des Grecs. Guidés par un sentiment plus profond de l'art, ces heureux imitateurs, devenus plus sensibles aux âpretés de leur langue, plus difficiles en fait d'harmonie et plus soigneux des détails du rhythme que les grands maîtres de la Grèce même, surent découvrir le terme moyen qui, en maintenant et fortifiant le caractère classique de la versification latine, l'arrêta sur la pente qui, quelques siècles plus tard', l'entraînera vers des formes nouvelles.

TRACES DE L'ÉNERGIE PLUS GRANDE DE L'ACCENT DU TEMPS D'AUGUSTE.

## Allongement de syllabes douteuses.

L'influence toujours grandissante de l'accent, malgré une observation plus stricte de la règle prosodique, ne saurait être mise en doute : elle est dans la nature même du développement de toute langue, et nous croyons la pouvoir démontrer par une série de faits, dont l'ensemble élévera au rang d'une vérité scientifique ce qui de prime abord peut sembler une

hypothèse spécieuse.

Écartons d'abord l'affaiblissement des désinences  $\bar{o}$  et  $\bar{a}$  (dans serm $\bar{o}$ , rog $\bar{o}$ , erg $\bar{o}$ , trigint $\bar{a}$ ), sur lesquelles nous sommes suffisamment éclairés. Une série de mots dissyllabes, qu'une étude plus approfondie de la quantité chez les Romains pourra augmenter encore, a été traitée généralement par les anciens poëtes comme formant des pyrrhiques et des ïambes. Ces mêmes mots ont allongé leur première syllabe à l'époque classique, sous la pression d'une position faible et de l'accentuation réunies. De ce nombre sont :

Răbrum, bref seulement dans Lucrèce, IV, 406; partout ailleurs rübri, rübro.

Libri, libros; bref dans Horace (Serm. I, 10, 63; Epist., II, 1, 217), mais bien plus fréquemment libri.

Nīger, nǐgri (et ses dérivés nigro, nigrans); brefs dans Catulle, XLIII, 2; Horat., Od., I, 32, 41; III, 6, 4; IV, 42, 41; Virg., Æn., VIII, 353; Senec., Herc. OEt., v. 938; mais dans une foule de passages nīgri, nīgrum.

Piger, pyrrhique dans cette forme, allonge constam-

ment la première dans pīgri, pīgro, etc.

Vibro n'a la première brève que dans un seul passage de Catulle, XXXVI, 5; elle est longue dans Virgile, Ovide, et même dans Lucrèce.

Fibra a la pénultième brève seulement dans Manil.,

I, 92; partout ailleurs longue.

Vepres forme un ïambe dans Horace (Epist., I, 16, 9); mais dans d'autres passages du même auteur, dans

Virgile, etc., il est de mesure spondaïque.

Mĭgro et ses composés abrégent leur i dans bon nombre de passages de Plaute, Térence, Lucrèce, Manilius, et l'allongent régulièrement dans Virgile, Horace, Martial, Juvénal, etc. On voit que l'allongement atteint surtout la voyelle i, plus rarement e et u. La liste n'offre aucun exemple d'un ă radical allongé par l'accent. Quant au nom propre Daphnis, que nous citerons plus bas, il n'entre pas en ligne de compte, puisqu'il est grec.

Un autre phénomène assez curieux est celui de bon nombre de mots et de noms propres grecs, figurant dans cette langue ou des pyrrhiques ou bien des Tambes, et qui, quelques rares passages exceptés, allongent la pénultième en latin. Il va sans dire que l'accent, dans ces dissyllabes, n'aurait jamais pu allonger la première, s'il n'y avait été aidé par ces deux consonnes du milieu, formant position faible. Ce sont : cedrus, tigris, hýdra, Hébrus, Cýclus, Óthrys, Dáphnis (dans Théocrite toujours Δάρνις), Cécrops, Códrus, Patróclus'. Il semble évident que, dans ces mots si peu étendus, l'accentuation avait déjà un caractère moins musical; et nous avons vu à une autre occasion qu'elle aimait à montrer une énergie presque moderne dans les dissyllabes ïambiques.

## Abréviation de préfixes originalrement longs.

Un faible progrès de la force de l'accent se montre peut-être aussi dans l'affaiblissement des préfixes, dont nous avons déjà parlé plus haut. Ici nous n'ajouterons que quelques détails.  $Pr\bar{o} = pr\bar{o}d$  avait été autrefois long dans les mots d'origine latine. Des traces de cette longueur primitive se retrouvent, pour profiteor dans le vers d'Ennius (cité par Nonius, 4, 1): Te ipsum hoc oportet profiteri et proloqui; pour profundo (au lieu de profundo), dans Catulle, LXIV, 202; pour protervus (au lieu de protervus), dans Plaute et Térence; qui en font encore un palimbacchique, ou dans les cas obliques un molosse (--0 et --0.

C'est ainsi que le verbe reduco a la première toujours longue dans Plaute, Térence et Lucrèce, toujours brève à partir de Catulle<sup>2</sup>; qu'on trouve rellatum dans Térence (Phorm., prol. v. 22), Lucrèce (II, v. 1000) et dans une ancienne inscription (V. Gruter, p. 206, n° 4), partout ailleurs relatum; rellicta pour relicta

<sup>&#</sup>x27; Schneider, II, p. 681.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schneider, II, p. 587.

une seule fois dans Lucilius (chez Non., 4, 248); rēmigro pour rĕmigro une seule fois dans Plaute (Pers.,
IV, 6, 3); remmota pour rĕmota dans Lucrèce, IV, 271;
répperis pour rĕperis dans Térence, Phorm., I, 4, 1;
enfin, réttines pour rĕtines dans le seul passage de
Laber., ap., Non., III, 144: Homo frugi, quod tibi relictum est miserimonium rettines.

Nous attribuons l'affaiblissement graduel des deux préfixes, prōd et red, dans un certain nombre de composés, tout à la fois à l'oubli où tombèrent leurs formes primitives et à l'influence de l'accent, déjà puissant dans la langue à l'époque d'Auguste. Longtemps l'usage paraît avoir hésité dans ces mots entre la longue et la brève, et plus d'une fois, le mètre aidant, l'ancienne quantité reparaissait.

## CHUTE DE L'HEXAMÈTRE.

Nulle part le besoin de concilier les exigences de la métrique et de l'accentuation ne devait se faire sentir plus vivement qu'à la fin des vers: car dans les vers, comme dans la période, c'est la cadence des derniers mots qui frappe surtout l'oreille, qui achève de donner à l'ensemble son véritable caractère. Au commencement d'une phrase et dans les premiers pieds du vers, orateurs et poëtes jouissaient d'une grande liberté, et l'on sait que les Plaute, les Térence n'en usaient que trop largement dans leurs ïambes et dans leurs trochécs. En revanche, ils n'admettaient jamais la permutation au dernier pied. On sait que la marche lente et majestueuse du vers héroïque et la nature du dactyle même s'opposèrent de tout temps aux per-

mutations violentes et aux pieds irrationnels. On sait que les meilleurs poëtes, à moins de chercher, comme Horace dans ses Satires, à se rapprocher de la prose par un rhythme effacé et une négligence savante, n'employèrent le spondée au 5<sup>me</sup> pied on la césure au 6<sup>me</sup> que pour produire des effets d'harmonie imitative, comme :

A ces cas près, ils s'efforcèrent d'obtenir des rhythmes aisés et coulants, en choisissant pour les derniers pieds de l'hexamètre des mots dont la mesure ne fût pas trop en disconvenance avec la marche posée, avec le mouvement descendant des dactyles.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà exposé au chap. IV. Mais il faut dire ici que cette délicatesse des poëtes du siècle d'Auguste dénote à nos yeux, non-seulement un progrès de l'art de la versification, mais aussi un progrès de l'accent tonique dans la langue latine. Si des chutes comme pedèm stabilibat, novòs ita sola, alià minuuntur, multipliées chez Ennius et plus d'une fois employées par Lucrèce, sont dorénavant évitées, c'est qu'on éprouva déjà instinctivement le besoin de ne pas contrarier l'effet de l'accent dans cet endroit important du rhythme, et le désir de faire coïncider sur les mêmes syllabes longueur, temps fort et accent.

D'ailleurs, il est difficile de séparer toujours en latin la prosodie et le principe de l'accentuation, surtout lorsque tous les deux semblent, comme ici, unir leurs efforts pour atteindre à un but commun. La langue offrait des mots de mesure trochaïque, dactylique, spon-

daïque, etc., en très-grand nombre. Ces mots s'accordaient parfaitement avec la nature du rhythme. Or, l'accent latin n'était jamais ni iambique ni anapestique, c'est-à-dire ne tombait jamais sur les désinences. Il était de plus attiré et fixé par une pénultième longue; il ne se placait jamais dans un mot de mesure dactylique sur la pénultième brève (comme l'accent grec dans Aλτιόλος); c'est-à-dire qu'il ressemblait déjà, sous quelques rapports, au temps fort 1, et devait souvent se confondre avec lui, comme le temps fort à son tour, chez les anciens, coincidait en général avec la longue. La coïncidence de tous les trois n'a donc rien d'étonnant à la fin de l'hexamètre. L'harmonie du vers semblait l'exiger, la langue s'y prêtait; en l'établissant, les poëtes ne firent qu'obéir à la nature des choses, et ils parvinrent ainsi à concilier deux principes jusqu'à un certain point incompatibles, une accentuation plus énergique et une quantité strictement observée.

#### CHUTE DU SENAIRE.

Nous avons fait voir dans l'un des chapitres précédents comment la nature des mots latins d'un côté, et la loi du vers ïambique de l'autre, amenaient sans effort et, pour ainsi dire, inévitablement dans les premiers pieds de ce vers de nombreuses coïncidences des accents et des temps forts. Il n'en est pas de même à la fin du vers : ici le mouvement ascensionnel de rhythme (o \(-\frac{1}{2}\)) se trouve en opposition directe avec le caractère de l'accent et même avec la forme des mots latins en général. Lorsque le poëte avait à cœur de bien dessiner

<sup>1</sup> V. chap. V.

le rhythme et de terminer le vers par un mot ïambique, il fallait nature lement contrevenir au principe de la coïncidence de l'accent et du temps fort : dans púræ mánů s, dans póssim rógas, celui-ci est sur la finale, celui-là reste nécessairement sur la pénultième. Si le poëte, au contraire, composait ses vers un peu au hasard, il était sur de trouver sous sa main beaucoup plus de mots de mesure dactylique, crétique et autres, où accent et temps fort coïncidaient, que de dissyllabes ïambiques, où devait éclater la disconvenance des deux principes. Mais le sénaire se terminant trop souvent par des mots de plus de deux syllabes, c'està-dire d'un mouvement plus ou moins trochaïque, le mouvement, le caractère du rhythme devaient en souffrir : car le trochée est aussi opposé à l'ïambe que l'anapeste au dactyle.

Le problème était compliqué, et la solution ne pouvait être aussi nette que pour le vers héroïque. Si nous ouvrons le Trinummus de Plaute, nous trouvons que sur les 200 premiers vers, 80 se terminent par des mots de deux syllabes, comme súum síbi, aéquom fúit, fámas férunt; 160 par des mots plus longs, comme Cálliclem, insciens, auctoritas. Les vers où il y a disconvenance entre l'accent et le temps fort sont à ceux où cette disconvenance n'a pas lieu, dans la proportion de 2 à 3. Le génie de la langue latine est-il pour quelque chose dans cette proportion? Si Plaute avait écrit dans une autre langue, le nombre des chutes dissyllabiques aurait-il été plus considérable? Il est difficile de répondre à cette question. Cependant, l'accent n'est certainement pour rien dans la facture des ïambes grecs, et ils peuvent nous servir d'exemples de ce que ce mètre devient dans une langue où les poëtes sont libres de

se conformer entièrement aux lois et à la nature du mètre même. Or, chez Aristophane, on compte deux vers terminés par des mots dissyllabes pour trois terminés par des mots d'une autre mesure. La proportion est donc absolument la même que chez Plaute. Cependant, les chutes franchement ïambiques sont plus fréquentes dans les tragiques grecs. On peut dire qu'en général, 3 vers sur 5 y finissent par un mot dissyllabe, tandis que chez les tragiques latins ces chutes ne se rencontraient probablement pas dans une proportion plus forte que chez Plaute. Il est donc possible que le génie de la langue latine ait quelque peu influé sur la diminution des chutes dissyllabiques; et si la même diminution se fait remarquer chez Aristophane, on pourrait dire que le comique grec cherchait à effacer le rhythme de ses vers et à les rapprocher de la prose, tandis que le comique latin était obligé de frapper les oreilles romaines, encore habituées aux grossiers saturniens, par des vers d'une cadence plus fortement accusée.

On croira peut - être que le nombre des mots rambiques à la fin des sénaires latins va augmenter à mesure que nous approcherons du siècle d'Auguste; que les poëtes, plus attentifs à la construction du vers, en feront ressortir davantage le rhythme. Il n'en est rien. Si l'on examine les sénaires de Phèdre et d'Horace, le chiffre des dissyllabes paraît être resté stationnaire ou peu s'en faut. Dans le fabuliste, ils sont quelquefois aux mots de mesure trochaïque comme 4:1, plus souvent comme 2:3, et les pièces ne sont pas rares où ils sont dans la proportion de 4:3. Dans les *Epodes* d'Horace, où le sénaire est suivi d'un dimètre, la proportion est de 4:4; encore le nombre

des chutes trochaïques l'emporte-t-il quelquefois sur les autres. Dans l'ode à Canidie, la seule pièce qui soit tout entière composée de trimètres, deux vers sur cinq se terminent par un mot dissyllabe, comme chez Plaute.

Tont cela n'est peut-être pas très-concluant. Nous pensons toutefois qu'à l'âge classique de la littérature latine, les chutes franchement jambiques, qui relevaient les désinences, avaient déjà quelque chose de heurté; des trimètres l'ambiques ainsi composés pouvaient paraître pompeux, mais ils étaient moins doux à l'oreille que ceux qui confondaient dans leurs deux derniers pieds l'accent et le temps fort. Tel paraît avoir été l'avis de Catulle, qui cherchait à donner aux rhythmes dont il se servait un mouvement aisé et coulant. On sait que le grand nombre de ses poésies légères est écrit en scazons ou choliambes, mètre l'ambique, dont le dernier pied est remplacé par un spondée. A la fin de ces vers, l'accent coïncidait nécessairement avec le temps fort, à moins de les terminer par un monosyllabe. Il faut en dire autant des vers phaléciens :

# Lugete, ò veneres cupidinesque.

Catulle ne s'est servi que trois fois du sénaire. Dans le troisième morceau de son recueil, 16 vers sur 27 ont la chute -5 (h'óspites, cel'érrimus); dans le vingtième, sur 21 vers, il n'y en a que deux à chute dissyllabique. Dans le vingt-neuvième, la proportion n'est pas beaucoup plus favorable aux mots de mesure ïambique: car, sur 25 vers, il y en a 49 à chute trochaïque.

De quelque façon qu'on juge cette question difficile,

il n'en reste pas moins constant qu'à une époque où le goût littéraire du peuple romain culminait, où les esprits les plus éminents de la nation s'étaient familiarisés avec les délicatesses les plus subtiles d'une langue désormais mûre, Virgile proscrivait du vers héroïque la chute anapestique, tandis qu'Horace terminait la moitié de ses sénaires, ou même un peu plus de la moitié, par des mots d'une cadence trochaïque. Nous en concluons que cette dernière facon de procéder était entièrement conforme à la nature, au caractère intime de la langue latine, à la manière dont ses mots étaient formés et accentués. Nous dirons, en outre, que cette langue avait une prédilection marquée pour les rhythmes dont le mouvement était descendant, pour l'hexamètre en particulier, dans lequel ses formes, un peu épaisses et sourdes, se trouvaient plus à leur aise; et qu'elle affectionnait ce mouvement, même dans les rhythmes qui v étaient opposés, et dont le caractère était essentiellement ascensionnel.

Mais le sénaire devait avoir son puriste en dépit du génie de la langue latine, et ce puriste était Sénèque, ou comme on voudra appeler l'auteur des tragédies qui passent sous son nom, et qui sont certainement de son temps. La construction du sénaire n'y est plus ce qu'elle était du temps d'Auguste. Le nombre des vers terminés par des mots ïambiques est à ceux qui ne le sont pas, et qui observent la coïncidence du temps fort et de l'accent, comme 7:1, quelquefois comme 6:1, rarement comme 5:1, ou comme 4:1. Il n'est pas probable que les tragédies en question aient jamais subi l'épreuve d'une représentation publique. Faut-il s'étonner si elles ont été composées un peu en dehors de ce que demandait la prononciation usuelle.

qui devait alors accorder tous les jours une place plus large à l'accent syllabique? On peut se demander si Sénèque voulut éviter la chute élégante, mais molle et énervée, des vers où accent et temps fort étaient réunis sur la même syllabe; s'il voulut imiter les Grecs, qui affectionnaient cette chute beaucoup moins, et dont la langue n'y prêtait pas au même degré; enfin, s'il n'aurait pas été poussé à établir son système par l'unique désir d'innover. Peut-être les trois mobiles agirent-ils de concert sur son esprit. D'ailleurs, les langues, non plus que les littératures, ne sauraient rester immobiles. Le siècle d'Auguste, le siècle classique. avait raffermi la quantité ébranlée, tout en ménageant l'accent qui commencait à devenir une puissance dans le langage populaire. C'est ainsi que le peuple luimême put goûter les chefs-d'œuvre des maitres, et admirer un style qui, pour être savant, n'avait pas cessé d'être naturel. Mais lorsque les traditions littéraires avaient été une fois fixées, et que la grande voix du Forum s'était éteinte, il y eut deux classes dans le peuple romain : l'une qui, exclue d'une éducation supérieure, ne put ni suivre les cours des grammairiens, ni se former au contact du monde élégant; l'autre qui, pour continuer les brillantes études qui avaient poussé la langue latine vers sa perfection, n'en vit pas moins déchoir celle-ci entre ses mains: d'abord parce que l'admiration et l'enthousiasme de la foule avaient cessé de la féconder, puis, parce que tout organisme, après avoir touché à son point culminant, doit décliner et se dissoudre. Parmi les hommes de lettres et les poëtes, les uns alors cessent d'être artistes, les autres veulent trop l'être. Sénèque fut incontestablement du dernier nombre; ses vers sont prétentieux, maniérés; ils ne

répondent plus à l'état où se trouvait alors la langue latine; ils n'étaient ni grecs, ce qu'ils voulaient, ni romains, ce qu'ils auraient dû être. Le peuple ne connaissait pas tous ces raffinements. Nous ne prétendons pas dire que les ïambes de Sénèque n'auraient pu être prononcés et scandés régulièrement de son temps. comme les Grecs modernes ne peuvent plus rendre les hexamètres d'Homère en conservant la prononciation et l'accent de leur idiome actuel. L'accent, quoique son intonation se rapprochât plus que dans les siècles passés de celle du temps fort, n'était pas encore le principe dominant, la quantité prosodique régnait toujours, et était observée surtout par les classes éclairées, instruites, lettrées. Bien qu'elle commençat à s'affaiblir un peu dans les désinences longues du verbe et du nom', le temps fort pouvait relever celles-ci, et leur donner dans le vers une force artificielle, qu'ils n'avaient pas en prose; et cette force pouvait balancer et au delà la pression tous les jours plus énergique de l'accent.

#### FIN DES PENTAMÈTRES ET DES ANAPESTES.

Ajoutons un mot sur deux autres espèces de vers souvent employés par les poëtes latins. Le pentamètre ressemble à l'iambe, en ce que son dernier temps fort est nécessairement dépourvu d'accent, taudis que, dans les deux dactyles qui le précèdent, longue, temps fort et accent coïncident presque toujours : J'úgera m'últa sóli. Cl'ássica p'úlsa f'úgènt. L'úceat "igne fócus, et ainsi de suite dans presque toute la première élégie de Tibulle.

Les systèmes anapestiques ressemblent plutôt à l'hexamètre, en ce que le temps fort et l'accent, presque toujours en dissidence, ne s'y rencontrent habituellement que dans la chute, le vers parémiaque. Citons Attius:

V. 613. Péctora languentque senentque.

V. 565. Vis vülneris, ülceris čestus.

LA RUINE DE LA QUANTITÉ EST UN FAIT ORGANIQUE.

Il résulte pour nous, de l'exposé précédent, qu'à la première période littéraire de Rome, la quantité prosodique était déjà entamée; que l'étude des modèles grecs, en réveillant les goûts artistiques et en poussant les esprits d'élite à l'imitation d'immortels chefs-d'œuvre, la raffermit et la restaura. Mais déjà les dégâts étaient grands, et il avait fallu faire sa part à l'ennemi, au principe de l'accentuation. De là venait, chez les classiques même, cette fréquente coïncidence, presque moderne, dans les endroits les plus décisifs du vers, non-seulement de la longue et du temps fort - elle est dans la nature des langues anciennes - mais de tous les deux avec l'accent. Encore un pas, et l'accentuation franchit les nobles, mais impuissantes barrières que l'art lui avait opposées et règne désormais sur les débris d'une langue redevenue barbare.

L'histoire de l'accent latin est bien réellement l'histoire de la décadence du principe en vertu duquel les langues anciennes s'étaient développées, avaient grandi et vécu, la quantité prosodique. Ce principe a fini par périr partout, dans le grec, le sanscrit, l'hébreu, l'allemand; l'arabe et le lithuanien en conservent de faibles traces. Mais, nulle part, il n'a décliné

aussi vite qu'à Rome; nulle part l'idée, la pensée n'a percé à jour aussi vite et aussi irrésistiblement l'enveloppe matérielle qui la recélait. Et qu'on ne dise pas que c'est l'affluence des étrangers, venus de tous les coins de la terre, des barbares, des affranchis et des esclaves, qui amena une si rapide dégénérescence: les barbares, Goths, Sarmates (et probablement aussi Celtes et Ibères) conservèrent beaucoup plus longtemps que les Romains tout un système de quantité prosodique <sup>1</sup>. La rime se montre plus tard chez les Arabes que chez les chrétiens latins de l'Occident.

Les barbares eurent si peu d'influence sur la langue latine, que l'italien de nos jours ne contient plus qu'un très-petit nombre de mots germaniques, malgré la domination séculaire exercée par des Allemands sur les descendants de Romulus. On comprend que ces barbares aient subi l'action d'une civilisation supérieure; on ne saurait comprendre la réciproque. Soutenir que les fautes commises par ces hommes contre la quantité latine, c'est-à-dire contre un principe aussi vital, qui est comme la moelle de la langue, aient pu être contagieuses, c'est soutenir aussi que les cent mille étrangers qui habitent Paris peuvent corrompre l'élégant français qu'on y parle; que l'intonation gauloise, claire, nette, un peu uniforme, si l'on veut, va être subjuguée et comme submergée par les accentuations anglaise et allemande. L'homme du peuple n'est pas choqué de certaines fautes contre la grammaire;

¹ Le goth distinguait encore du temps d'Ulphilas les syllabes longues et brèves avec la dernière précision (Grimm, I, p. 24 et suiv.). Les nombreuses formes de la flexion en russe et en polonais semblent prouver aussi que l'accent n'y a acquis qu'une bien tardive prépondérance.

mais le son étranger lui est antipathique et le fortifie dayantage dans l'amour de l'idiome national.

Si l'on veut admettre une influence étrangère et délétère, que ce soit au moins celle de ces Italiens, au milieu desquels les Romains avaient vécu pendant des siècles, qu'ils avaient vaincus, et qui les avaient aidés plus tard à vaincre le monde. Les Romains les ont longtemps tenus dans une dépendance honteuse, jusqu'au moment mémorable où éclata la guerre sociale. Alors les Samnites, les Marses, les Ombriens obtinrent droit de cité, devinrent Romains à leur tour, et leurs enfants commencèrent à se mêler aux familles romaines. Les dialectes de ces peuplades avaient de grandes affinités avec le latin; ces peuplades étaient civilisées elles-mêmes, quoiqu'on ne leur ait jamais connu de littérature. Leur langage était probablement fort accentué, du moins l'organisme du dialecte ombrien peut-il le faire supposer. Enfin, il est possible que les formes grammaticales, encore si riches et si variées, des Romains aient souffert au contact d'idiomes plus rudes, dont quelques-uns n'avaient plus que des déclinaisons et des conjugaisons imparfaites et amoindries.

Mais il ne faudrait pas exagérer cette influence fàcheuse des dialectes voisins de Rome; car, à coup sûr, s'il y avait eu encore de la vitalité dans la langue latine, elle ne s'en serait pas plus détériorée qu'à l'époque où les Romains étaient dans des rapports journaliers avec les Éques, les Volsques, les Étrusques, les Sabins. Est-ce que des familles sabines n'étaient pas venues se fixer à Rome? Un roi d'origine étrusque n'y régna-t-il pas? Et, d'ailleurs, la langue grecque ne conserva-t-elle pas son caractère national, presque sa

fraîcheur primitive au milieu des nombreuses invasions qui dévastèrent le beau pays des Hellènes, à une époque où le latin était déjà en pleine dissolution?

Nous restons convaincus que le triomphe si hâtif de l'accentuation dans la langue latine est un fait nécessaire, organique; qu'il résulte de la constitution même de cette langue, des dispositions intellectuelles et morales de la nation qui s'y réflétaient; enfin, de cette civilisation romaine, si forte, si réfléchie, et déjà si abstraite. La civilisation use. Les peuples qui sont restés plus longtemps barbares ont conservé plus longtemps aussi les assises de leurs idiomes primitifs.

## CHAPITRE IX.

L'ACCENT LATIN AUX DERNIERS SIÈCLES DE L'EMPIRE D'OCCIDENT.

Nous sommes arrivés à l'époque qui marque le passage de la prononciation antique à la prononciation moderne. Dans nos langues, l'accent donne au mot son caractère propre, en est l'élément le plus vivace; dans celles des anciens, la quantité prosodique exerçait cette prédominance et ne laissait à l'accent qu'un rôle secondaire. Les langues romanes et la langue latine, le grec moderne et le grec ancien, l'allemand d'aujourd'hui et la vieille langue germanique, offrent, à des degrés divers, ce contraste aussi frappant que général. Une révolution si profonde ne s'accomplit pas en un jour; elle était depuis longtemps annoncée par des signes obscurs, difficiles à démèler et à constater. Vers la fin du troisième et dans le cours du quatrième siècle, elle se manifeste par des faits plus évidents et plus palpables. Nous avons essayé dans les chapitres précédents de marquer les progrès lents et insensibles de l'accent tonique depuis les origines de la langue latine jusqu'à l'âge de sa maturité. Dans les siècles de la décadence, ces progrès sont de plus en plus décidés, et l'accent acquiert une telle énergie, qu'il peut à son tour entamer la quantité prosodique. Aussi, voyonsnous alors la prononciation s'altérer visiblement, et le sentiment de la longueur et de la brièveté des syllabes s'obscurcir chez les peuples qui parlent le latin.

OBSCURCISSEMENT GRADUEL DE LA QUANTITÉ. TÉMOIGNAGES DIRECTS.

Cette altération est attestée directement par les préceptes et les observations des grammairiens latins : indirectement par la poésie du temps, surtout la poésie populaire; on en trouve des traces jusque dans les vers des poëtes savants. Ce que les grammairiens disent de la prononciation de la prose, soit pour approuver, soit pour condamner l'usage, est extrêmement curieux et instructif, et semble toutefois avoir échappé jusqu'ici à l'attention des philologues. C'est par là que nous commencerons. Il est malheureusement impossible de fixer la date de ces auteurs; mais les faits portent en eux-mêmes l'indice de leur ordre chronologique, ordre nécessaire, et, jusqu'à un certain point, indépendant des ouvrages où ils se trouvent consignés.

L'observation de la longueur par position est sans doute ce qu'il y a de plus délicat dans la quantité. Les Latins n'y portèrent jamais la sensibilité exquise de l'oreille grecque. L'arrêt que la voix éprouve en franchissant deux consonnes dont la seconde n'est pas une liquide les frappait peu, dans le cas où ces consonnes se trouvent l'une et l'autre au commencement d'un mot précédé d'une voyelle brève. On connaît le sæpe stylum vertas d'Horace, et l'on sait qu'au siècle d'Auguste on évitait cette rencontre dans la poésie élevée <sup>1</sup>. Abréger la syllabe semblait dur, l'allonger semblait insolite. Mais, à ce cas près, la position allongeait, non-seulement dans les vers, mais encore dans le débit de la

<sup>1</sup> V. Quicherat, Traité de versification latine, p. 275.

prose : les chapitres de Cicéron et de Quintilien sur le nombre oratoire en fournissent la preuve. Il n'en était plus de même aux derniers siècles de l'empire d'Occident : la position n'agissait plus d'un mot à l'autre; la dernière syllabe d'un mot ne semblait pas allongée, quand sa consonne finale se heurtait contre une consonne au commencement du motsuivant. En renouvelant la théorie du nombre oratoire, Probus, l'auteur de la Catholica ars, et un autre grammairien, Claudius Sacerdos1, distinguent entre les syllabes finales longues par nature, et celles qui le sont par position en poésie, mais qui, suivant eux, ne le sont pas en prose. Ils nous apprennent que la chute cujus ego causa laboro semblait vicieuse de leur temps, tandis que cujus ego causam suscepi n'avait rien de choquant. Pour eux, judicium sustinebit est un péon premier suivi d'un ditrochée, licitum conservare, un tribraque et un ditrochée. Si la position n'était plus sensible à la fin des mots, c'est que l'accent avait déprimé les syllabes finales. Déjà les finales longues par nature s'étaient abrégées dans la bouche de beaucoup de personnes, mais c'est là un barbarisme encore blâmé par ces grammairiens.

Pour Quintilien<sup>2</sup>, criminis causa formait un crétique et un spondée; Diomède y voit, comme Probus, un dactyle et un spondée <sup>3</sup>. Mais ce grammairien va plus loin: il assure qu'en prose aucune espèce de position, eût-elle lieu au milieu du mot, ne saurait changer la prononciation d'une syllabe. Il considère porrigi comme

Probus, Catholica, p. 1489-1494, Putsche. — M. Claudius Sacerdos, Artes grammatica, l. II, § 184-192, p. 70 sq. Endlicher.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quintilien, IX, 4, 97.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diomedes, p. 465-467, Putsche.

un anapeste, pertulerunt, barbarorum, perditorum, comme des péons troisièmes, parricidarum comme un anapeste et un trochée; tandis que Quintilien, qu'il avait sous les yeux, avait donné ce mot pour un crétique et un trochée. Enfin, Diomède ne sent plus la force de la position que dans les syllabes accentuées; à l'exception du mot esse, que la prononciation familière avait abrégé dès le temps de Plaute, il regarde comme longues toutes les pénultièmes suivies de deux consonnes dont la seconde n'est pas une liquide : c'est que ces pénultièmes ont l'accent tonique: arma est un trochée pour lui, mais armatus un amphibraque 1. L'influence de l'accent est évidente. Cependant, Diomède n'admet pas encore que l'accent seul puisse allonger une syllabe: cape, facite, agite, sont pour lui des mots composés de brèves, homines passe encore pour un anapeste.

L'accent a détruit la longueur par position, d'abord à la fin du mot, ensuite dans toutes les syllabes autres que la syllabe accentuée. Les longues naturelles sont encore debout; elles vont s'effacer à leur tour. Les règles données par Servius, vers la fin du quatrième siècle, montrent que la quantité s'était alors obscurcie au point que la voix ne marquait plus et l'oreille ne distinguait plus avec netteté les voyelles longues et les voyelles brèves, et que l'accent seul se faisait bien sentir dans la prononciation usuelle. La quantité des mots dissyllabes, dit-il, se reconnaît à leurs composés. Voulez-vous savoir si l'i de pius est bref ou long, formez impius: l'accent qui porte sur l'antépénultième

¹ Diomedes, ib., p. 423 et 466.

du mot composé vous apprend que la pénultième est brève1. Voici comment il procède pour les mots de plus de deux syllabes. Qu'il s'agisse de déterminer la prosodie d'amicus: l'accent fait connaître que mi est long, puisque toutes les pénultièmes accentuées le sont; cet hémistiche de Virgile, nimium dilexit amicum, prouve que la première syllabe est brève; enfin, la brièveté de la dernière résulte de la règle sur les mots en -us de la 2<sup>me</sup> déclinaison. En général, la quantité des pénultièmes est indiquée par l'accent; celle des premières syllabes par des exemples tirés des poëtes (nous dirions par le Gradus); celle des finales par des règles générales et faciles à apprendre. Nam quod pertinet ad naturam primæ syllabæ, longane sit an brevis, solis confirmamus exemplis; medias vero in latino sermone accentu dinoscimus, ultimas arte colligimus 2. On voit que l'accent seul est vivant; le reste de la prosodie s'apprend comme pour une langue morte.

#### VERS DES POÈTES SAVANTS.

Ces témoignages directs ou indirects des grammairiens sont pleinement confirmés par la poésie du

<sup>&#</sup>x27; Servius, Ad Aquilinum de finalibus, p. 1809. Putsche, p. 491, Endlicher.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Servius, p. 1805, Putsche.—Avant Servius, Marius Victorinus avait déjà confondu les termes qui désignent l'accent et la quantité, en mettant acuere pour producere. On lit chez lui: Dum corripiuntur aut acuuntur (p. 2476); vel corripiat vel acuat (p. 2480). Accentus correptus et accentus productus se trouvent plus d'une fois chez les grammairiens; mais cette manière de parler est plus excusable, parce que les mots accentus et προσφδία avaient aussi un sens plus large, et pouvaient s'appliquer à tous les accidents de prononciation qui se marquaient par des signes accessoires.

temps. Ce n'est pas à dire qu'on n'ait continué de faire des vers d'une prosodie correcte dans les mètres de Virgile et d'Horace. On en a fait pendant tout le moyen âge, on en fait aujourd'hui; mais il est facile de s'apercevoir, en lisant les poëtes du quatrième siècle, que cette correction est de plus en plus le fruit de l'étude, que le sentiment naturel de la quantité s'en va. Les plus savants d'entre eux laissent quelquefois échapper des fautes dont il n'y a pas d'exemple à l'époque classique, et qui font entrevoir leurs habitudes de prononciation. Nous allons en relever quelques-unes avant de passer à la poésie populaire, qui est fondée sur la prononciation usuelle.

La quantité des mots grecs est le plus souvent alérée, même chez les poëtes les plus érudits. Les vieux
Romains en avaient modifié l'accent suivant leurs habitudes de prononciation, mais ils en avaient conservé la quantité: ils prononçaient Âtreus, Nérei. Plus
tard, on se piquait de reproduire irréprochablement
tous les sons grecs, quantité et accent. Au quatrième
siècle, l'accent seul est observé, au détriment de la quantité. Les mots proparoxytons abrégent la pénultième
chez Prudence et chez d'autres poëtes de ce temps:
εἴδωλα devient τίδοἴα, ἔρτιμος ἐτεμικ, μάθτισις máthesis.¹.
Ausone lui-mème met trigona, trigonorum ². Les paroxytons allongent la pénultième : on trouve Sophia,
Andréas, Euripides, Asclepiádes, et cette altération est
autorisée par Priscien lui-même <sup>5</sup>. Ces faits carac-

<sup>1</sup> V. Vossius, de Arte grammat., l. II, c. 39; Quicherat, Thesaurus poet. ling. lat., aux mots indiqués.

<sup>4</sup> Auson., Idyll., XI, 50.

Priscian., de Accentu, p. 1289 et surv., donne Urania, Stephania, philosophia, papia (paphia?) comme des mots à pénultième longue.

térisent les tendances de la langue, les habitudes de la voix et de l'oreille; anciennement ç'avait été la quantité, alors c'était l'accent qui frappait davantage dans les mots étrangers <sup>1</sup>.

La quantité des mots latins est mieux respectée : les poëtes savants de cette époque les mesurent généralement comme on avait fait à l'âge classique. S'ils s'éloignent quelquesois des vieilles traditions, c'est surtout pour les mots composés avec pro et re, préfixes dont la prosodie n'avait jamais été bien arrêtée. Ausone abrége bubus, qui est nécessairement long, parce qu'il vient par contraction de bovibus; il se sera laissé égarer par l'analogie trompeuse des datifs de la 4<sup>mè</sup> déclinaison arcubus, partubus, et de subus, employé comme pyrrhique par Lucrèce<sup>2</sup>: Prudence prononce involŭcrum, cŭique et même cui dans le vers dactylique: Sanguine pasta cui cedit avis 3. Chez les poëtes d'une érudition incomplète, les fautes sont plus graves et la prononciation vulgaire se trahit plus souvent; il leur arrive surtout d'abréger des finales longues. En traduisant une épigramme grecque, Ælius Spartianus, qui écrivait sous Dioclétien, laisse échapper ce vers :

Hunc reges, hunc gentes amant, hunc aurea Roma 4.

Les fautes de ce genre fourmillent dans un poëme attribué à Tertullien :

¹ It est inutile de parler ici de l'abréviation des diphthongues grecques αι, ει, αρ, dans Cithèron, Phèaces, Phèdias, solècismus, etc., chez Ausone et d'autres poëtes de la décadence.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auson., Epigramm., 62, 2; Lucrèce, V, 974, 979.

Prudence, Cathem., 3, 167. — Voyez, du reste, Quicherat, Thesaurus, aux mots indiqués et à l'article Lavăcrum, ainsi mesuré par Prosper et Alcimus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Æl. Spartian, Pescenn., 12.

Terribilis magicæ refugarum audaciă ductos. Non quia culpă carent homines : nam sponte secuti. Spirită deque Dei præsagă voce loquentum 1.

#### RHYTHMES POPULAIRES ET CHRÉTIENS.

La poésie populaire, enfin, remplace franchement la quantité par l'accent. On connaît la chanson des soldats d'Aurélien, conservée par Vopiscus (c. 6). En voici les deux vers dont la leçon offre le moins d'incertitude:

Unus hómo mille mille, mille decollavimus. Tantum vini hábet nemo, quantum fudit sanguinis.

C'est l'ancien tétramètre trochaïque qui commence à se transformer en vers politique de quinze syllabes. Le quatrième siècle nous a laissé plusieurs de ces rhythmes populaires. Le christianisme releva cette poésie des pauvres et des ignorants du mépris où elle languissait. Des hommes distingués, qui connaissaient et cultivaient la poésie savante, ne dédaignaient pas de composer pour le peuple, dans le goût du peuple, de descendre aux formes de versification qu'il affectionnait, pour mieux se faire comprendre de lui, ne necessitas metrica ad aliqua verba, quæ vulgo minus sunt usitata, compelleret, comme dit saint Augustin<sup>2</sup>.

Voici quelques strophes d'un hymne que Bède attribue à saint Ambroise et qui pourrait bien être de cet évêque:

> O Rex æterne, dómine, Rerum creator omnium,

<sup>1</sup> Adversus Marcionem, 1, 11, ec.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Saint August., Retract., I, c. xx.

Qui éras ante sœcula
Semper cum patre filius.
Qui mundi | in primordio
Adam plasmasti | hóminem,
Cui tuæ | imagini
Vultum dedisti similem.
Qui crúcem propter hóminem
Suscipere dignatus es,
Dedisti túum sanguinem,
Nostræ salutis précium.

Ce ne sont plus là des ïambes, ce ne sont pas même des vers métriques, mais des simulacres d'ïambes, des rhythmes faits à l'imitation du mètre ïambique; Bède le fait très-bien observer: ad instar iambici metri ¹. Outre les fréquents hiatus, trois choses caractérisent ces vers d'une espèce nouvelle: des syllabes accentuées sont substituées aux syllabes longues (dómine, hóminem, símilem, éras, crúcem, précium, etc.). Le nombre des syllabes est fixe, il y en a huit dans chaque vers; l'assonance est recherchée, et la rime semble prête à éclore. La règle de l'accent, le nombre des syllabes, la rime enfin, ce sont là les traits qui caractérisent notre versification moderne.

Ces trois caractères se trouvent aussi en d'autres morceaux d'une authenticité mieux établie. Les sept hymnes De Opere creationis appartiennent incontestablement au quatrième siècle et à saint Ambroise: saint Augustin<sup>2</sup> en cite le dernier. Ils offrent des vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beda Venerabilis, De Metrica ratione, p. 2580, Putsche. — Ce qu'il dit des rhythmes s'accorde presque textuellement avec un passage de Maximus Victorinus, p. 4955, dont il détermine le sens par les exemples qu'il ajoute. Ni l'un ni l'autre ne songent à ce que les anciens musiciens avaient appelé rhythmes; ils parlent des carmina poetarun vulgarium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saint August., Confess., IX, 12.

## comme ceux-ci:

Solis rotam constituens.
Subdens dedisti | homini.
Quidquid per immunditiam...

et des strophes dans lesquelles l'assonance est plus marquée que dans celles que nous venons de citer:

> Illumina cor omnium, Absterge sordes mentium, Resolve culpæ vinculum, Everte moles criminum.

On a des hymnes du même auteur, ainsi que de saint Damase et de Sedulius, où la quantité est mieux observée. Toutefois, la rime s'y montre, et une longue n'y est jamais remplacée par deux brèves. Mais il existe un psaume abécédaire, dans lequel la quantité ne joue plus aucun rôle, et dont l'auteur et la date sont connus de la manière la plus précise, puisque nous savons qu'il fut composé par saint Augustin, en 393 après J.-C. <sup>1</sup>. En voici la première strophe, celle qui commence par la lettre A.

Abundantia peccatorum
Propter hoc dominus noster
Comparans regnum cælorum
Congreganti multos pisces,
Quos cum traxissent ad littus,
Bonos in vasa misérunt.
Quisquis novit Evangélium,
Videt reticulum Ecclésiam,
Genus autem mixtum piscis,
Sæculi finis est littus:
Quando retia rupérunt,
Vasa sunt sedes sanctorum,

solet fratres conturbare, voluit nos præmonére, reticulo misso in máre, omne genus hine et inde, tunc cæperunt separáre, reliquos malos in máre, recognoscat cum timóre, videt hoc sæculum máre, justus est cum peccatóre, tunc est tempus separáre, multum dilexerunt máre, quo non possunt perveníre.

<sup>&#</sup>x27; Saint August., Opera, t. IX, p. 1-8, avec la note des Bénédictins sur la date de ce morceau.

Les autres strophes sont semblables à la première; elles ont chacune douze vers quasi-trochaïques, tous composés de deux parties égales, et terminés par un e non accentué, un e féminin, si l'on osait faire cet anachronisme. Pour trouver le nombre des syllabes, il ne faut pas perdre de vue que l'auteur s'est permis des synérèses nombreuses, sans doute conformes à la prononciation populaire, telles que abundantia, ecclesiam, quia, nescio, hodie, etc., et qu'il fait toujours la liaison des voyelles d'un mot à l'autre, de manière à éviter l'hiatus, qui était admis dans les hymnes précédents. On lit plus bas:

Modo quo pacto excusabunt factum altare contra altare.

En tenant compte de ces détails, on trouve invariablement huit syllabes dans chaque hémistiche, et ces syllabes se suivent, à peu près comme dans les vers français, sans que des longues alternent régulièrement avec des brèves, ni des accentuées avec des non accentuées. La chute seule rappelle l'origine de ces vers et le mètre trochaïque qui leur a servi de modèle: elle est toujours la même, et l'accent dont nous recherchons les traces s'y montre avec évidence : l'avant-dernière syllabe de chaque vers et de chaque hémistiche est une syllabe accentuée. Dans cette première strophe, on voit quatre fois le mot mare à la fin d'un vers. L'a, autrefois bref, de mare ne se distinguait plus de l'a long de conturbare ou de separare; le peuple le prononçait déjà comme les Italiens font aujourd'hui : l'accent l'avait définitivement emporté sur la quantité 1.

On continua d'employer ce genre de versification. Nous citerons un

## PARODIE DU VERS HÉROÏOUE.

L'accent domine encore dans une autre espèce de vers qui parut vers le même temps, mais qui est infiniment plus barbare, bien qu'elle puisse sembler plus voisine du cadre métrique. Dans les vers que nous venons d'examiner, le nombre des syllabes avait remplacé la durée des sons, et la syllabe accentuée s'était insensiblement substituée à la syllabe longue. Ces vers étaient des imitations des vers métriques, mais des imitations fondées sur un principe nouveau. Là était leur originalité et leur avenir. Il en est tout autrement des vers dont l'Africain Commodien offre les premiers exemples. Voici un des acrostiches de ses Instructiones adversus Paganos 1.

hymne abécédaire sur saint Patrice, tiré d'un manuscrit du seizième siècle par Muratori (Anecd., IV, p. 156) et réimprimé par Duméril, Poésies populaires latines, p. 147. Les couplets y sont de quatre vers, qui ont une syllabe de moins que ceux du psaume de saint Augustin, et rappellent le tétramètre trochaïque catalectique.

> Audite, omnes amántes Viri in Christo beáti, Quomodo bonum ob áctum Perfectamque propter vitam æquatur apóstolis.

Deum, sancta mérita Patrici episcopi, similatur angelis.

La légende de Bonus, dans un manuscrit du onzième ou du douzième siècle (Duméril, p. 190), a des vers de deux fois huit syllabes, comme la pièce de saint Augustin; mais ces vers sont d'un rhythme fortement marqué, comme ceux des hymnes de saint Ambroise et des plus beaux chants de l'Eglise. Il y a des accents à la place de toutes les longues de l'ancien vers trochaïque:

> Sólus in obscuro órat. Plánctus ágit, péctus túndit, Quó convénit plébs abscédit, Iste solus ibi jacet,

Dómnum púro córde rógat, inter flétus préces fundit. ét ad súa quisque rédit : ut divinæ laudi vácet

<sup>1</sup> Collectio Pisaurensis omnium pocm. lat., vol. V, p. 16 et suiv.

#### INDIGNATIO DEL.

In lege præcepit Dominus cæli térræ marisque:
Nolite, inquit, adorare déos inánes,
De manibus vestris factos ex ligno vel ære;
Indignatio mea ne vos dispérdat ob ista.
Gens ante Mosen rudis, sine lége moráta,
Nesciensque Deum, morientes déos orábant,
Ad quorum effigies faciebant idola vána.
Translatis Judæis Dominus de Ægypto (1. de térra Ægýpto)
Imposuit legem postmodum, et ista præcépit
Omnipotens, sibi soli deservire, non illis.
De resurrectione quoque docétur in ipsa,
Et spe, fortunatum rursum in ævo vivéndi,
Idola si vana relinquantur néque colántur.

Pour retrouver la clef de ces soi-disant hexamètres. quasi versus 1, il faut se mettre à la place de l'auteur. Il ne substitue pas des effets d'accent à des effets de quantité, il ne sentait pas ces derniers assez vivement pour y réussir ou pour en avoir l'idée. En lisant des hexamètres, de vrais hexamètres, il était surtout frappé du contraste des syllabes accentuées et des syllabes dénuées d'accent qui s'y rencontrent. Or, la distribution des accents n'a rien de régulier dans l'hexamètre latin, si ce n'est aux deux derniers pieds, où longueur et accent tonique coïncident toujours. En reproduisant de l'hexamètre, non pas la succession des longues et des brèves, mais la succession des accents, Commodien arriva à faire des vers, ou plutôt des lignes, dont le commencement n'offre qu'une vague ressemblance avec le vers héroïque, et dont la chute

¹ Scripsit mediocri sermone, quasi versu, librum adversus Paganos, Gennadius apud Fabric., Bibl. eccles., p. 11, cité par le père Pitra (Spicil. Solesm. prolegomena, p. xix). — Gennadius était un prêtre de Marseille, et vivait vers 492.

seule a quelque régularité. Il n'imitait pas l'hexamètre; pour imiter, il faut comprendre, et il n'y comprenait rien. Il croyait faire de vrais hexamètres, il croyait les reproduire fidèlement; son vers:

In lège præcépit Dóminus térræ cœli márisque 1

lui eût semblé exactement pareil à ce vers de Virgile, où les accents toniques sont distribués de la même façon :

Aut áliquis látet érror : équo ne crédite Teúcri.

Comme il ne sentait et ne reproduisait que certains accidents du vers héroïque, il était condamné à faire quelque chose d'informe, sans nom et sans règle.

On retrouve ces grossières parodies du vers héroïque dans un autre poëme, publié dernièrement par le père Pitra, sous le titre de Carmen apologeticum adversus Judæos et gentes. Une conjècture très-autorisée du savant éditeur l'attribue à Commodien, l'auteur des Instructions. Les vers suivants peuvent servir à en determiner la date <sup>2</sup>. Il y est question de la venue de l'Antechrist.

Turbaturque Nero et senatus próxime visum. Exibit ille, tres Cæsares resistere cóntra: Quos ille mactatos volucribus dónat in éscam, Exercitus quorum necesse est victórem adórent. Quumque redeuntes in urbem, ménte mutáta,

<sup>&#</sup>x27; Dira-t-on que Commodien scandait : în légé | præcē | pīt dòm' | nūs cœl' | tērrœ më | rīsquè? Nous ne le pensons pas. De cette façon, toutes les lignes de douze à dix-sept syllabes pourraient être arrangées en hexamètres. Il est vrai que Commodien ignorait la quantité latine, mais il accentuait fort bien les mots de sa langue, et il lui était impossible d'abrèger les premières syllabes de lége et de cœli, qui étaient à la fois longues et accentuées.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vers 903 et les suivants, Spicilegium Solesmense, curante domno F.-B. Pitra, 4852.

Spoliant templa, et quidquid est intus in úrbe Diripiunt, mactantque viros ingénti cruóre, Novissime nudam adigunt incéndio fáctam, Ut neque vestigium ejus appáreat últra.

Le père Pitra pense que ce poëme fut composé vers l'an 250; mais il nous semble permis de voir, dans ce Néron ressuscité qui partage le pouvoir avec trois Césars, une allusion à Dioclétien, le persécuteur des chrétiens, et dans ce cas le poëme ne pourrait être antérieur à 303 <sup>1</sup>.

#### ORIGINE DU VERS DE DIX SYLLABES.

Nous dirons, au chapitre suivant, ce que les mots latins devinrent dans les langues romanes sous l'influence de l'accent tonique; terminons celui-ci en montrant comment un mètre antique se transforma sous la même influence dans ce passage des temps anciens aux temps modernes. Le *trimètre*, ou vers ïambique de six pieds, donna naissance à l'un des vers les

Quis mihi tribuat, ut fletus cessent imménsi, Et luctus animæ det locum vera dicenti? Licet in lacrymis singultus verba er úmpant, De te certissime tuus discípulus lóquor.

En voici une autre du huitième siècle (Ibid., p. 680):

Hic sacra beati membra Cumiáni solvúntur, Cujus cœlum penetrans anima cum ángelis gáudet. Iste fuit magnus dignitate, génere, fórma. Hunc misit Scotia fines ad Itálicos sénem. Locatur Ebovio Domini constrictus amóre, Ubi venerandi dogma Columbáni servándo, Vigilans, jejunans, indefessus, sidule (sic) órans, etc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le moyen àge nous a laissé d'autres exemples de ces vers informes. Muratori (Antiq. ital. medii œvi, t. III, diss. xL, p. 681) donne une épitaphe de l'an 638, dont voici le commencement :

plus usuels chez presque tous les peuples de l'Europe; mais le modèle latin a subi une métamorphose si complète, les copies modernes y ressemblent si peu, qu'il est nécessaire de démontrer la filiation à l'aide de la forme intermédiaire que le vers antique prit dans les rhythmes latins des premiers siècles du moyeu âge. On le reconnaît encore dans cette complainte, qu'un moine de Bobbio fit sur la mort de Charlemagne !:

A solis órtu usque ad occidua ,
Littora máris planctus pulset péctora !
Heu mihi misero !
Ultramarina agmina tristitia
Tetigit ingens , cum mærore nimio.
Heu mihi misero !
Franci , Románi atque cuncti créduli
Luctu pungúntur ac magna moléstia .
Heu mihi misero !

Les grands vers sont de douze syllabes et ont deux accents fixes, sur la quatrième et la dixième. Ils ont avec le trimètre ïambique le même rapport que les vers du psaume abécédaire de saint Augustin avec le tétramètre trochaïque. Plusieurs longues de l'ïambe sont remplacées par des syllabes accentuées; les longues les plus rapprochées de la césure et de la fin du vers le sont constamment, et ce changement s'opéra d'autant plus facilement que ces longues avaient déjà eu l'accent tonique dans la plupart des trimètres antiques. Pour rendre la ressemblance plus sensible, il faut choisir des trimètres composés de douze syllabes, et terminés par un mot de plus de deux syllabes:

Phaselus ille quem videtis, hóspites, Ait fuisse navium celérrimus.

Bouchaud (Essai sur la poésie rhythmique, 1765, p. 110) la donne d'après Muratori, Rer. ital., t. 11, p. 690.

Nous ajoutons un autre rhythme du même genre, composé pour la garnison de Modène, au commencement du dixième siècle <sup>1</sup>:

O tu qui sérvas armis ista ménia, Noli dormire, moneo, sed vigila, Dum Hector vigil exstitit in Tróïa Non eam cépit fraudulenta Grécia

Vigili vóce avis anser cándida Fugavit Gállos ex arce Romúlea.

Si ces rhythmes tiennent d'un côté du mètre antique dont ils proviennent, ils se rattachent de l'autre aux vers modernes qui en sont nés à leur tour, le vers français de dix syllabes et l'hendécasyllabe italien.

> Quand Promethée eut forme son imáge D'un marbre blánc façonne par ses maíns.

Ces vers ont la même mesure et les mêmes accents fixes que les rhythmes latins qu'on vient de lire. Les modifications qui s'y sont introduites n'ont rien d'arbitraire: la nature même de la langue française les amena nécessairement. Dans les mots français, les syllabes qui suivent l'accent tonique se sont émoussées au point de ne laisser qu'un e muet ou de disparaître complétement: imáginem est devenu image; mánus ou mánibus est devenu mains. Les vers français ne pouvaient donc plus avoir que dix ou onze syllabes. En outre, la césure a été rapprochée de la 4me syllabe pour faire mieux ressortir l'accent, qui est peu accusé dans la

Muratori, Antiq. ital. medii ævi, t. III, p. 709. — La ressemblance de ces rhythmes et des hendécasyllabes italiens ne lui a pas échappé.

langue française. L'italien, qui accentue plus énergiquement, pouvait être moins rigoureux sur la place de la césure:

> Canto l'arme pietose e'l capitano Che'l gran sepolero liberó di Cristo.

Et comme cette langue à conservé des mots accentués sur l'antépénultième (sdruccioli), on peut y donner à ce ce vers douze syllabes, absolument comme dans les rhythmes latins:

Solca nell' onde e nell' aréne sémina E tenta i vaghi vénti in rete accógliere Chi fonda sue speránze in cor di fémina.

L'accent du milieu est tantôt sur la 4<sup>me</sup>, tantôt sur la 6<sup>me</sup> syllabe, ce qui rappelle les deux césures (penthémimère et hephthémimère) du trimètre latin. Mais, dans le premier cas, le vers reçoit un troisième accent de rigueur à la huitième place, et prend ainsi un mouvement rambique assez prononcé.

Ce mouvement est encore plus sensible dans le vers correspondant des langues du Nord, le vers de Shakspeare et de Schiller.

> Auf diese Bánk von Stein will ich mich sétzen, Dem Wänderer zur kúrzen Rúh bereitet. Denn hier ist keine Heimat : jéder treibt Sich än dem ändern räsch und frémd vorüber.

Ces vers sont des trimètres tronqués, comme les vers français de dix syllabes. Il y a cependant cette différence que, dans les vers allemands et anglais, la plupart des longues du mètre antique sont remplacées par des syllabes accentuées, tandis que, dans les vers français, les accents ne se sont fixés qu'à la fin et à la césure. Les rhythmes latins du quatrième siècle offraient déjà la même différence. Les vers français se comparent au psaume abécédaire de saint Augustin et à quelques autres rhythmes que nous avons cités; les vers allemands et anglais ressemblent aux hymnes de saint Ambroise, au Dies iræ, dies illa, et à une foule de chants du moyen âge.

Nous ajoutons une inscription curieuse, évidemment rédigée en quasi-hexamètres par un compatriote, et peut-être un contemporain de Commodien. Elle se trouve sur un sarcophage récemment découvert à Constantine, et vient d'être publiée par le Journal général de l'instruction publique, du 30 mai, d'après une correspondance du Toulonnais. Voir aussi nos observations, ainsi que celles de M. Dübner, dans le numéro du 50 juin. Nous donnons l'épitaphe comme nous l'avons constituée dans notre lettre à la rédaction de ce journal:

Hic ego, qui taceo, versibus mea vita (p. meam vitam) demónstro. Lucem clara (p. claram) frui|tus et témpora súmma. Præcilius, Cirtensi lare, argentari|am exibui (sic) ártem. Eydes (l. Fides l) in me mira fuit semper et véritas ômnis.

5. Om|nibus communis ego; cui non misértus ubique?
Risus, luxuria (p. luxuriam²) semper fruitus cun (sic) | cáris amicis.
Talem post obitum dominæ Valeriæ non invéni pudicæ.
Vitam, cum potui, | gratam habui cum conjuge sánctam (p. sáncta).
Natales honeste meos centum celebrávi feijces (1. felices).

10. At venit postrema dies, ut spiritus inania mémpra (sic) reliquat (sic). Titulos, quos legis, vivus meæ | morti paravi. Ut volull (1. voluit) fortuna, nunquam me deséruit ipsa. Sequimini tales: hic vos exspécto: venita (sic).

Quant à notre ponctuation, nous ferons observer qu'aucun vers n'enjambe sur le vers suivant, chose assez naturelle, puisque ces vers ne sont au fond que des lignes à chute pareille, et que le tout se compose

<sup>1</sup> Cette correction évidente, ainsi que celles de felices et voluit aux v. 9 et 12, est du corrospondant du Toulonnais.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frui est construit avec l'accusatif, comme au v. 2.

de petites phrases mises bout à bout, qu'il ne faut pas chercher à lier entre elles. Voici, du reste, la traduction que nous hasardons : « Moi, qui repose ici silencieusement, je raconte ma vie en vers. J'eus une existence brillante et une vie très-longue (ou bien : une naissance illustre et une position élevée ?). Je m'appelais Précilius, j'habitais Cirta, j'exercais la profession de banquier. Je fus d'une loyanté rare et d'une droiture parfaite. Je fus affable pour tout le monde : quel malheureux ai-je jamais repoussé? J'ai toujours partagé plaisirs et bonne chère avec de doux amis. Après la mort de dame Valérie, la chaste, je n'ai pas trouvé sa pareille. J'ai mené, tant que cela m'était donné, une vie douce avec cette épouse vertueuse. J'ai célébré décemment cent heureux jours de naissance. Mais le dernier jour arrive, qui fait sortir le sousse des membres inertes. L'inscription que tu lis, je l'ai de mon vivant préparée pour ma mort. Comme cela plut à la fortune, elle ne m'abandonna jamais. Suivez-moi après une vie pareille : je vous attends ici : venez. »

M. Dübner reconnaît aussi des vers quasi-héroïques dans cette épitanhe. Nous voyons avec plaisir notre opinion confirmée par celle de ce savant philologue; mais nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'il se donne trop de peine pour mettre ces vers sur leurs pieds, en les scandant tantôt suivant la quantité, tantôt suivant l'accent, quelquefois en dépit de l'un et de l'autre. Il est obligé d'allonger l'i de fruitus (v. 2 et 6), il regarde versibus (v. 1) comme un anapeste, en prétendant que le pronom possessif meam, qui ne fut jamais enclitique, et qui se rattache nécessairement au mot suivant (vitam), rejette son accent sur la dernière syllabe du mot précédent. Encore ne réussit-il à trouver les six pieds qu'à force de changements considérables. Au v. 7, le nom Valeriæ serait ajouté après coup; au v. 9 il faudrait centum agitavi; le v. 10 est remanié ainsi : At veniet, ut spir'tus inania membra relinquat. On hésiterait à prendre de telles libertés avec un manuscrit transmis de copiste en copiste; dans une inscription authentique, gravée sur la pierre, elles ne nous semblent pas admissibles. Ce monument est précieux pour la connaissance de ce vers barbare : son importance consiste précisément en ce qu'il remonte au temps de la rédaction même et qu'il exclut les conjectures d'une science ingénieuse. Il nous confirme dans les vues que nous avons exposées plus haut, Avouons que les vers sont souvent trop longs ou trop courts, qu'ils n'ont de régulier que les deux accents de la fin, et que le commencement n'offre qu'une vague image de l'hexamètre. Le dernier vers, qui vaut mieux que les autres pour le tour comme pour la facture, est peut-être un de ces refrains d'épitaphe tombés dans le domaine public, et à l'usage de tout le monde.

Nous venons de lire les deux articles de M. Quicherat sur l'origine du vers décasyllabe, dans la Revue de l'instruction publique, du 31 mai, et

surtout du 21 juin. Nous sommes charmés de nous rencontrer sur quelques points avec le savant auteur du *Thesaurus poeticus*, que nous avons souvent consulté pour cet ouvrage; cependant, nous ne croyons pas que le vers saphique, le vers phalécien, le vers asclépiade, etc., doivent figurer parmi les ancêtres de notre vers de dix syllabes. Ces mètres lyriques ne semblent pas avoir été transformés en rhythmes populaires, ils n'ont pas toujours un accent à la quatrième syllabe, et ils n'y ont jamais l'ictus métrique (temps fort).

# CHAPITRE X.

## DE L'ACCENT LATIN DANS LES LANGUES ROMANES.

DIEZ, Grammaire des langues romanes, I, page 116 et suiv.

Benloew, Accentuation dans les langues indo-européennes, IIe partie, page 196-214, et 247-250.

### A. Place de l'accent.

I. FERMETÉ DE L'ACCENT ANCIEN DANS LES LANGUES MODERNES.

Rien n'est plus frappant que le contraste que présentent, sous le rapport de la quantité et de l'accent. la langue latine et les idiomes modernes qui en dérivent. Les valeurs prosodiques, si robustes dans l'une, sont à peu près annihilées dans ceux-ci; l'accent, au contraire, qui pesait relativement peu dans la métrique et même dans la prose des Romains, est maintenant l'âme et le régulateur des langues auxquelles le latin a donné naissance. Or, cet accent est bien l'accent latin, puisque dans la plupart des mots il n'a pas changé de place; il s'est maintenu, lorsque tous les antres éléments se sont modifiés, amoindris, effacés (Ex.: fr. tiéns = téneo; tenóns = tenémus; âme= únima; ánge = ángelus: talént = taléntum; ital., lódola = alaûda, etc.). Il avait déjà eu une certaine uniformité, une certaine roideur dans la langue latine; son énergie croissante empêcha les filles du latin de trop dégénérer, comme il advint aux dialectes sortis de l'ancien hindou ', et leur conserva quelques traits de la langue mère. C'est cette certitude où nous sommes, que l'accent moderne des idiomes néo-latins est le continuateur de l'ancien accent latin, qui nous donne le droit et nous impose le devoir d'en dire ici quelques mots.

Comme il acquit sa prépondérance aux dépens de l'équilibre qui avait existé autrefois entre la durée des syllabes et la tension de voix avec laquelle on les prononçait, il devait se trouver, par suite de la chute ou de l'apocope des désinences, sur des syllabes où le latin ne l'aurait pas toléré. Ainsi, l'italien, l'idiome le plus fidèle aux anciennes traditions, l'a quelquefois sur la dernière, par ex. dans maestà, virtù, città (lat. majestâtem, virtûtem, civitâtem); le français l'y a toujours lorsque ses mots ne se terminent pas par une syllabe muette.

### II. DÉPLACEMENT DE L'ANCIEN ACCENT.

Mais comme l'accent est plus mobile en latin que dans les langues teutoniques, où il reste constamment attaché à la syllabe radicale, cette mobilité se retrouve en partie dans les idiomes modernes, moins toutefois dans l'italien que dans l'espagnol, et moins dans l'espagnol que dans le français. N'oublions pas, non plus, que le développement des langues n'est jamais l'œuvre de la raison, mais bien plutôt de l'instinct; et nous ne nous étonnerons pas si nous voyons cet instinct s'égarer plus fréquemment dans les pays où le latin ne fut pas tout d'abord la langue nationale, et où il

Accentuation, p. 202.

s'y mêla de bonne heure des éléments tudesques et barbares.

## Déplacement d'accent, commun à toutes les langues romanes.

a. Dans la désinence iolus, indiquant des diminutifs, l'accent passa de l'antépénultième à la pénultième. Les langues modernes s'efforcèrent de faire des voyelles i o une diphthongue, et elles ne parvinrent qu'à former un concrétif. Or, les concrétifs, comme l'a prouvé M. Bergmann dans sa Théorie de la quantité prosodique, ont l'accent constamment sur la seconde voyelle; tandis que les véritables diphthongues l'ont toujours sur la première (áu, ái, éi, etc.). Cette règle nous explique l'italien figliolo, l'esp. hijuélo, le franç. filleúl à côté de filiolus; l'italien abéte, paréte, esp. paréd, à côté du latin abietem, parietem. Nous avons rencontré des formes comme ábjete (ou abjéte?), párjete (ou parjéte?) déjà dans les poëtes romains.

6. Des syllabes d'une longueur douteuse (par ex. dans les positions faibles) ont souvent l'accent dans les langues modernes, quoiqu'elles ne l'aient pas eu en latin.: ital. allégro (álacrem); colúbro (lat. cólubrum, ou colúbrum); intéro (l. integrum); penétro (l. pénetro), etc.; espagnol, alégre, intéro, teniébla (l. ténebræ), etc.; français, couleúvre, entiér. Rappelons, toutefois, ce qui a été dit de l'énergie déjà fort sensible de l'accentuation latine du temps d'Auguste. Comme elle ressemblait déjà davantage au temps fort, il lui était de plus en plus difficile de franchir une pénultième longue, ne le fût-elle que par position faible. C'est ainsi que l'accent pouvait se fixer sur la pénultième de colúbri, déjà considéré généralement comme bacchius à l'é-

poque classique de la littérature latine. Cependant la langue, dans des cas analogues, a dû hésiter plus d'une fois. C'est ainsi que l'Italien dit encore aujour-d'hui célebre, ténebre (= lat. célebrem, ténebræ) 1.

γ. Les déviations de l'accent primitif sont beaucoup plus fréquentes et infiniment moins rationnelles dans

la conjugaison. On y remarque:

1° La confusion de la 2<sup>me</sup> et de la 3<sup>me</sup> conjugaison : ainsi, rispóndere (ital.) et répondre diffèrent, quant à l'accent de respondêre; sapére (ital.) et savoir de sápere

(lat.); recevoir de recipere.

2º Quelques verbes de la 3<sup>mo</sup> conjugaison gardent à l'infinitif l'accent sur la syllabe où il se trouvait au présent: ital. cólgo, infin. cógliere lat. cólligo, colligere; érgo, érgere = lat. érigo, erígere; pórgo, pórgere = pórrigo, porrígere; bátto, báttere du latin báttuo, battúere; comp. le franç. bats, battre; couds, coudre (lat. cónsuo, consúere). Quelque chose de semblable s'était présenté dans les formes latines pórgo et pórrigo, súrpit, surripere et súrpere, etc. Dans cuópro, franç. coúvre, lat. coopério, l'accent s'est reporté en arrière sur la première syllabe.

3° En général, l'accent ne reste pas sur l'antépénultième au présent, mais il passe à la pénultième, par ex., ital. stimo (cependant on trouve aussi éstimo); esp. determino, imagino, franç. j'estime, j'imagine, je dispûte. Cette règle s'applique surtout au français; l'ita-

¹ On sait que les noms dans les langues modernes ont formé leur singulier de l'accusatif sing. (buono = bonum, imperatore = imperatorem, leone = leonem), leur pluriel tantôt du nominatif (comme en italien; porte, sérvi, uomini = porte, servi, homines), tantôt de l'accusatif pluriel (comme en espagnol: ricos hombres, los servos, los caballeros, etc.). V. l'ouvrage de Diez, au chapitre de la déclinaison.

lien n'en fournit que quelques exemples isolés, par ex. decóro, negligo, impéro, ripéto, repúto; mais, en revanche, récito, mérito, et même à la 3<sup>me</sup> pers. plur. récitano, méritano = lat. récitant, méritant.

4° La 1° et la 2° pers. plur. du prés. de l'indic. accentuent la désinence, même lorsqu'elle est brève en latin. Ainsi, ital. vendiámo, vendéte; franç. vendóns, vendéz, à côté de véndimus, vénditis. Le nombre des exceptions est petit; les plus remarquables sont, ital. díte, fáte; franç. dítes, faítes, du latin dícitis, fácitis;

5º La 4rº pers. plur. du parf. porte l'accent de l'antépénultième en avant sur la pénultième : par ex. ital. facémmo = lat. fécimus; vieux fr. fesismes. Cependant, lorsque deux voyelles se rencontrent, la première peut reprendre l'accent : ital. cantámmo, fr. chantâmes, de cantávimus, cantáimus; ital. fúmmo, fr. fûmes = fúimus; mais esp. fuímos.

6° La 3<sup>m°</sup> pers. plur. du même temps retire au contraire l'accent de la pénultième à l'antépénultième : it. fécero = lat. fecêrunt; fr. tinrent, turent = lat. tenuêrunt, tacuêrunt. Les Espagnols et les Portugais sont restés en général fidèles à l'accentuation latine, qui elle-même, comme nous savons, n'était pas dans ce cas particulier d'une stabilité absolue.

7° La 4<sup>r°</sup> et la 2<sup>m°</sup> pers. plur. de l'imparf. du subj. retirent l'accent pareillement de la pénultième à l'antépénultième dans l'italien, l'espagnol et le valaque. Ital. cantássimo, cantáste, etc. Mais le français règle son accent cette fois sur l'accent latin: chantassións, chantassiéz répondent à cantavissêmus, cantavissètis<sup>4</sup>.

Les langues néo-latines ont créé des formes nouvelles pour certains temps, tels que le futur et le conditionnel. Ces formes ont l'accent

8. Dérivation 1. Dans les idiomes modernes, la dérivation n'est vivante et productive, pour nous servir de ce terme, que lorsqu'elle est représentée par une syllabe entière du mot, et que cette syllabe a l'accent. Les autres dérivés se sont pour ainsi dire pétrifiés; les langues n'ont plus aucune connaissance de la signification primitive attachée à leurs terminaisons. De ce dernier genre sont : bulum, bra, elis, monium, ester, idus, etc. (Ex. patibulum, latebra, fidelis, testimonium, campestris, putridus, etc.) Aussi, ces dérivés sont-ils sujets à des mutilations de tout genre. Qui reconnaitrait l'ancienne désinence dans l'ital. freddo, esp. frio, franç. froid (lat. frig-idus), ou bien dans le portugais limpo (du lat. limp-idus), ou, enfin, dans le français frêle de l'ancien frágilis?

Lors donc que les langues néo-latines veulent donner de la vie à ces désinences, elles les accentuent, et c'est ainsi qu'elles changent ĭa en īa (ital. cortesía, franç. courtoisie), ĭnus en īno (ital. cristallíno); ĭcus en esp. iégo (indiégo = indicus), iolus en iólo (italien figliuólo), etc.

1 Diez. II. p. 220.

sur l'avant-dernière, et même sur la dernière, contrairement au principe de l'accentuation latine. Ainsi on dit : ital. canteró, esp. cantaré, fr. chanterai, — ital. canteria, esp. cantaria, fr. chanterais, — ital. canterèi. On sait que ces mots sont composés de l'infinitif et de différents temps du verbe avoir : cantar + hó, cantar + hé (encore séparable en espagnol et en portugais), chanter + ai. De même : cantar + (av) ia, chanter + (av) ais. Enfin, canterei = cantar + ébbi (hábui), -(av) ésti, -ébbe, etc. Les désinences ó, é, ia, éi, ai, ais ont été assez vivaces pour fixer l'accent et pour le conserver. Ces rares exemples de formes synthétiques nouvelles sont une des preuves les plus énergiques en faveur du système d'après lequel tous les mots simples susceptibles de flexion étaient oxytons à une époque primordiale (V. Accentuation, p. 50).

# Déplacement irrégulier de l'accent, surtout dans le provençal et le français.

Tous les idiomes néo-latins fournissent des exemples isolés d'une déviation anormale de la règle formulée plus haut, que l'accent latin se maintient généralement à son ancienne place. Mais ces exemples ne sont nulle part si nombreux qu'en provençal et en français, langues dans lesquelles l'accent ne peut remonter au delà de la pénultième. La raison en est que, par suite de contractions et d'apocopes sans nombre, l'accent s'était porté dans la plupart des mots sur la dernière syllabe, et avait habitué l'oreille à l'y chercher et la langue à l'y mettre. Toutes les irrégularités en provençal et en français s'expliquent donc par une fausse analogie. Elles se rencontrent surtout dans les suffixes dérivatifs, dénués d'accent en latin.

Icus, ica, dans catholíque (prov. encore cathólic); musíque (música), harmoníque, etc.; physíque (prov. fesíca); portíque et prov. portèque. Mais ce dernier mot a une forme plus ancienne, qui est plus conforme à la marche organique des langues : pórche = pórticus.

Icem, par ex. franç. souris (sóricem), prov. soritz. Idus, par ex. franç. aride (áridus), à côté du prov. arre, qui est régulièrement formé; et rigide à côté de roide. La langue a attaché un sens particulier à chacune de ces formes.

Ilis, dans facile, fertile, et dans fragile, habile, à côté de frêle et de l'anglais : able. Nóble se disait quelquefois nobile chez les anciens; mais dans humble (esp. humilde), grêle = lat. grácilis, la règle l'a emporté.

Inem, par ex. franç. origine (originem), vieux franç. ordéne = lat. órdinem; vergine (auj. vierge) = lat. virginem, etc.

## B. Son de l'accent latin dans les idiomes néo-latins.

Nous avons vu, dans le premier chapitre de cetraité, que chez les Indous et les Grecs les accents n'ont été qu'une notation musicale de la langue; en latin, leur caractère s'était déjà sensiblement modifié. Cependant, quoique moins variés et plus roides, ils étaient loin d'être déjà ce qu'ils sont aujourd'hui: un coup, un appui de la voix, qui, en donnant une force prépondérante à la syllabe sur laquelle il se porte, retire toute vitalité aux autres syllabes du mot. Nous ne savons plus au juste, par quelles transitions insensibles ce changement s'est opéré. Il subsiste, et il a suffi pour modifier profondément l'organisme des langues devenues plus claires, plus simples et plus abstraites.

Si jadis le son aigu de l'accent pouvait faire paraître un peu plus brève la syllabe, même longue, sur laquelle il se posait, le son fort, que l'accent a aujourd'hui, allonge toujours cette syllabe, fût-elle originairement brève. Il n'existe plus de différence réelle entre le circonflexe et l'accent aigu, différence qui résultait du poids des syllabes finales; c'est pourquoi en grec moderne on écrit indifféremment τῶρα ου τώρα. Mais on distingue entre l'accent dit de produzione, qui a lieu dans les syllabes ouvertes (par ex. uómini, Césare), et l'accent de rinforzo, qui a été toujours ameué par la double consonnance (par ex. fronte, átto, góndola). L'accent de produzione allonge la voyelle dans la syl-

labe ouverte, de manière à réunir dans celle-ci toute la force de l'élément virtuel et de la quantité. L'accent de rinforzo ressemble à la longueur par position des anciens: la double consonnance, qui seule ne pourrait jamais dans nos idiomes modernes empêcher une syllabe d'être brève, soutenue par la force de l'accent, allonge non la voyelle, mais la syllabe.

Le plus grand inconvénient de l'accentuation moderne est d'avoir exactement le même son que le temps fort, ce qui donne lieu à bien des confusions, et ôte à la poésie la base solide et ferme sur laquelle son harmonie se fondait chez les anciens. Dans les langues teutoniques, où l'accent a une énergie particulière, le temps fort en est toujours attiré, dominé, et en dépend aussi complétement qu'il dépendait de la longue dans les langues classiques. Dans les idiomes néolatins, l'accent n'a pas acquis cet empire absolu sur la langue. Il influe sans doute sur le rhythme, mais ce dernier est constitué plus particulièrement par le nombre des syllabes rigoureusement comptées et par la rime.

Lors donc que dans le vers le temps fort tombe sur une syllabe faible (c'est-à-dire privée d'accent), il peut lui donner l'air d'une syllabe forte. Mortále, naturále peuvent être prononcés avec deux accents. Si ces mots italiens perdent la voyelle qui forme la désinence, et sont suivis d'un autre mot, ayant l'accent sur la première syllabe, comme némico, vincolo, le temps fort peut impunément en poésie remonter à la syllabe qui précède l'accent, et l'on peut dire: mórtal némico, natúral ou nátural vincolo. C'est ainsi que les mots français reportent, surtout dans un mouvement pathétique, l'accent de la dernière à une des syllabes

précédentes; par ex. séntiment, chármant. Cet accent, qui est pour ainsi dire le temps fort de la prose, s'appelle accent oratoire.

### Son de l'accent français.

Le son de l'accent est, en général, assez fort en italien et en espagnol, et très-faible dans la langue française. Il dut y être pourtant très-énergique anciennement, lorsque les influences tudesques y étaient encore vivaces et minaient sans relâche ces désinences, qui se sont conservées plus intactes dans les langues méridionales. Mais, lorsque la langue française s'était fixée, une réaction violente devait se faire sentir. L'accent, étant généralement sur la dernière, devait se faire entendre de moins en moins dans la conversation, l'accent du mot précédent étant toujours émoussé par le mouvement ascendant du mot qui suivait. C'est ainsi qu'on en est venu aujourd'hui à douter s'il existe un accent proprement dit dans la langue française.

¹ D'autres causes s'ajoutent à la variabilité de l'accent moderne, et contribuent à rendre moins précise la distinction entre les syllabes fortes et les syllabes faibles. Il y a dans nos idiomes une foule de mots qui, sans être dépourvus de toute valeur intrinsèque, ne renferment pas d'idée principale. Ces mots, surtout lorsqu'ils sont monosyllabes, peuvent être considérés comme syllabes faibles, si un mot renfermant une idée plus forte se trouve à côté; comme syllabes fortes si le mot voisin contient une idée plus faible. La force et la faiblesse des syllabes résidant sonvent (dans les langues teutoniques toujours) dans la force et la faiblesse des idées, le même mot peut subir dans son accentuation des modifications importantes, suivant que la pensée appuie davantage sur telle ou telle de ses parties.

- G. Changements opèrés par l'accent latin dans les mots modernes.
  - I. INFLUENCE DE L'ACCENT SUR LA SYLLABE ACCENTUÉE.

En latin, l'accent n'avait exercé que rarement une action forte et énergique sur les valeurs prosodiques. Nous avons noté soigneusement les faits isolés où cette action se produisait; nous avons signalé aussi une certaine tendance de la langue à étendre la sphère de cette action. Or, ce qui était exception dans la langue ancienne est devenu règle dans les idiomes néo-latins.

### Voyelle longue.

Lorsque la voyelle accentuée était anciennement longue, elle conserva ordinairement sa quantité; par ex. mûrus=múro, mur. On rencontre néanmoins un grand nombre d'exceptions dans l'italien, comme brútto = brūtus; figgere = fīgere; pióppo= pōpulus; légge = lēgem, etc. En français, on trouve couronne, étrenne= corōna, strēna, etc. Mais si l'accent de rinforzo modifie ainsi la quantité, il protége en général la qualité des voyelles, c'est-à-dire que o, u, i, a, etc., restent o, u, i, a, etc., quelle que soit la durée ou la force du son.

### Voyelle brève.

Lorsque la voyelle accentuée a été anciennement brève, elle s'allonge sous l'influence de l'accent moderne. Cette loi sépare profondément le latin des idiomes romans. Ainsi, l'a de pádre (páter) se prononce comme l'a de mádre (1. māter); láto, côté (lat. látus), a le même son que láto, large (l. látus); l'i, dans cibo, mets (lat. cibus), le même que dans vive, il vit (lat. vivit). Mais la voyelle brève, en s'allongeant, conserve plus difficilement sa qualité que la voyelle originairement longue. Ainsi, fidus devient fido, mais fides se change en féde; vivere reste intact, mais bibere devient bévere; et si pilum reste pilo, pilus se transforme en pélo.

Notre intention ne saurait être de passer en revue tous les changements que les voyelles brèves ont subis sous l'influence de l'accent moderne. Disons seulement que l'e bref devient ie non-seulement en italien.  $(n\acute{e}go = ni\acute{e}go; p\acute{e}dem = pi\acute{e}de, etc.),$  mais encore en français. Dans je tiéns, comparé à nous tenons; je viéns, comparé à nous venóns, la modification du radical ne provient pas, comme M. Bopp l'avait pensé, du poids plus ou moins considérable des désinences. L'illustre indianiste introduit ici dans les laugues modernes un principe qui ne trouve sa pleine application qu'en sanscrit, et qui a déjà bien moins d'action en grec. Cette modification du radical provient de l'accent seul. L'ě primitif de téneo, věnio est devenu diphthongue dans je tiéns, je viéns, parce qu'il était accentué. Il reste e dans nous tenóns, parce que dans tenêmus il ne l'était pas. Par la même raison ĕ s'est changé en ie dans ils tiénnent (comp. ténent), malgré le poids de la terminaison qui, il est vrai, ne se prononce presque plus 1.

Obref se change ordinairement en la diphthongue uo, par ex.  $bu\delta no = lat$ .  $b\delta nus$ ;  $bu\delta i = l$ .  $b\delta ves$ ;  $du\delta le = d\delta let$ , etc., etc. En français cet uo devient plus fré-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diez, l, p. 168.

quemment eu comme dans bœuf, œuvre, cœur = lat. bốvem, ŏperam, cŏr. Mais mŏdus et rŏsa gardent dans toutes les langues imperturbablement la qualité de leur voyelle radicale; d'où Diez semble inférer avec vraisemblance que l'ó de ces deux mots s'allongeait déjà dans la romana rustica  $^4$ .

#### Position.

Lorsque l'accent atteint une voyelle suivie de deux consonnes, il l'abrége toujours <sup>2</sup>. On sait qu'en latin la position dans lêctus, ûnctus, scrîptus, pênsus, etc., n'empèchait pas la voyelle radicale d'être longue, tandis qu'elle était brève dans géstus, véctus, căptus, díctus <sup>3</sup>. Il n'en est pas de même dans les langues romanes, puisque láridus y devient lördo (o bref), vīsita = vísta, débeo=déggio, dúcere = dúrre, pónere = pórre; à plus forte raison forme-t-on cáldo de cálidus, téngo de téneo, etc.

Le français fait encore ici une exception. Comme la seconde consonne dans un très-grand nombre de cas devient muette (par ex, dans: lard, mort, sourd); que souvent la première consonne a été retranchée ou s'est vocalisée (par ex. âme = ánima; hôte de hóspitem; mois de mensis; froid de frigidus), la position a cessé de faire sentir son influence et la voyelle s'est

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diez, I, p. 440.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous entendons deux consonnes formant position. R ne formait pas nécessairement position en latin. Aussi, dans les langues romanes, la voyelle qui précède br, pr peut s'allonger. Ainsi l'italien libro répond au latin liber; piètra à pêtra; stūpro à stūprum. Dans fébbre, libra (lat. fébris, libra), la voyelle s'est abrégée.

<sup>3</sup> Voir plus haut au chap. II.

allongée. Quant au provençal, il semble quelquesois conserver la brièveté de la voyelle, même après la suppression de la seconde consonne. Car tăn (pour tántus) n'y rime pas avec mān (de mănus); ni talěn (de taléntum) avec bēn (de běně).

# II. INFLUENCE DE L'ACCENT SUR LES SYLLABES QUI SUIVENT LA SYLLABE ACCENTUÉE.

Il va sans dire qu'il ne saurait y avoir de syllabe forte ou de voyelle longue après la syllabe accentuée, qui seule réunit en elle toute la force du mot, et qui seule peut être envisagée comme longue. Ainsi, les mots latins ámā, cóntrā, ménsās, deviennent ámā, cóntră (ital.); mésas (esp.); aíme, cóntre (fr.). Ou le voit, ici encore le français s'est éloigné le plus de la langue mère. Par suite d'apocopes sans nombre et de l'affaiblissement général des voyelles finales (encore a, o, e, en italien), tous les mots de la langue qui n'ont pas l'accent sur la dernière, y ont un e muet.

Lorsque les idiomes romans suppriment la voyelle de la pénultième dans des mots latins accentués sur l'antépénultième, comme dans cáldo, opra, posto, orecchio (lat. aurícula), ils ne font que suivre le précédent de la langue mère (V. chap. VII). Le français, comme de raison, fait ici un pas de plus. Les mots latins caldus, opra, circlus, spectaclum, sæclum, y deviennent chaud, œuvre, cercle, spectacle, siècle.

Lorsque, par suite de la syncope d'une voyelle, trois consonnes se rencontrent, la consonne du milieu est retranchée. Ce cas est fréquent en provençal et en français : par ex. presb'ter = prêtre ; carp'nus = charme; hosp'tem = hôte; ductilis = vieux français

doille; pert'ca = perche, solv're = soudre (d euphonique). Mais s et r ne sauraient être supprimés; ils se maintiennent aux dépens d'autres consonnes: par exlacr'ma = larme; prox'mus = vieux franç. proisme; fabr'car = port. fargar.

Dans manger, venger = mand'care, vind'care; mêler = mesc'lar; nicher=nid'ficare; blâmer = blasph'mare; compter=comp'tare; mâcher=mast'care, etc., on peut se demander si la syncope a eu lieu d'abord à l'infinitif ou au présent (mange, venge, etc.). Si c'est à l'infinitif, une syllabe qui précédait l'accentuée a été supprimée, et ces verbes doivent être classés dans le paragraphe suivant; si c'est, au contraire, au présent, nous leur avons assigné leur place véritable: car alors la syllabe supprimée suivait la syllabe forte (mánge = mánd'co, etc.).

HI. INFLUENCE DE L'ACCENT SUR LES SYLLABES QUI PRÉCÈDENT LA SYLLABE ACCENTUÉE.

Les voyelles qui se trouvent dans les syllabes faibles qui précèdent la forte s'abrégent généralement; mais ces syllabes elles-mèmes ont une plus grande fermeté que celles qui suivent la syllabe accentuée. Que l'on compare maintenant pour l'abréviation des voyelles les formes modernes (italiennes) : ĭnfinîto, ginépro, nătŭrále, rēgina, aux mots latins : īnfīnîtus, jūnipērus, nātūrâlis, rēgīna. Quand la syllabe accentuée est précédée de plusieurs qui ne le sont pas, la plus rapprochée est la plus faible. Ainsi, dans infinito et naturále, les premières syllabes in et na sont plus fortes que fi et tu, sur lesquelles réagit déjà toute la force de l'accent (V. chap. VII et chap. V au commencement).

Les diphthongues sont abrégées comme les voyelles longues. Ascoltáre, agósto, orécchio, estáte, cipólla, finócchio, sont des formes amoindries de: auscultâre, augústus, aurícula, æstátem, cæpúlla, fænículum. Même lorsque la diphthongue reste, ou qu'une nouvelle vienne à naître, la syllabe n'en est pas moins faible; par ex.: aŭtúnno (ital.), aŭróra (esp.), oĭseaú (franç.)=aūctúmnus, aūrôra, aūcélla; suŏnáre (ital.), aŭcír, aŭbrír (portug.) = sŏnâre, ōccídere, ăpĕrîre, etc. La langue française seule a conservé quelquefois la longueur à une voyelle qui précède la syllabe accentuée, par ex. dans tûteúr, entêté, etc.

Mais le plus souvent c'est elle qui a le moins ménagé les anciennes formes latines : pour arriver à l'unité la plus concentrée du mot, pour franchir rapidement les syllabes faibles, elle a usé plus que toutes les autres des syncopes et des contractions les plus violentes. Ainsi bibitôrem, abbatíssa, catêna, forcadûra, vagîna, Ludovîcus, matûrus, pagênse, redemptionem, regîna, rotúndus, secûrus, vitéllus, deviennent beveór, abbeésse, chaîne, forcheure, gaine, Loeis, meur, pais, raançón, roine, reónd, seúr, veél dans l'ancien français, avant de s'arrêter à la forme définitive qu'ils ont aujourd'hui. La mutilation rend presque méconnaissables les mots primitifs dans bergér de berbicárius, semaine de septimâna, carême de quadragésima, témoín de testimónium ; dé (déel) pour digitale. L'italien même a des formes comme gridar de quiritare, scuro de secúrus, tríaca de thēriaca, brina à côté de pruina, etc.

Si les syncopes et les contractions à l'intérieur des mots appartiennent plus particulièrement au français, les langues méridionales, l'italien surtout, ont pratiqué plus largement l'aphérèse. C'était un moyen moins rude d'alléger le mot et d'arriver à la syllabe forte 1.

Aphérèse de l'a : lódola (lat. alaûda); bottéga (l. apo-

thêca); rágna (1. aránea); réna (1. arêna).

Aphérèse de l'e et de l'æ: chiesa (1. ecclesia); vescóvo (1. episcopus); befánia (1. epiphánia); ruggine (1. ærúginem).

Aphérèse de l'i : nello (1. in illo); verno (1. hibérnus); rondine (1. hirúndinem); Spágna (1. Hispánia);

stória (1. historia).

Aphérèse de l'o et de l'u : cagione = 1. occasionem; brobbrio = 1. opprobrium; licorno = 1. unicornis.

Aphérèse de la consonne et de la voyelle : Sdegno, scortese = disdegno, discortese. Fánte, strómento, scipido, fra de : infántem, instruméntum, insípidus, et infra. Bílico de umbílicus, tondo de rotúndus, mentre de dum + intra; desso = medésso de met + ipse, et d'autres pronoms et particules. Les noms propres, à cause de leur usage familier, sont naturellement fort sujets à l'aphérèse. Par ex. Salonichi = Thessalonike; Bastiáno = Schastiano, etc.

Aphérèse dans l'espagnol: Bíspe, pístola = episcopus, epistola. Relóx = horológium; cobrár = recuperâre, tondo (cerceau) = rotúndus, etc.

Aphérèse dans le portugais :  $N\hat{o} = \text{ital. } nello = \text{lat.}$  in illo; namorar (lat. in + amor);  $doma = hebd\acute{o}madem$ , etc.

Dans la langue française, il n'y a guère d'exemple d'une aphérèse véritable, sauf l'article le, la, de ille, illa, et quelques mots dérivés de l'italien comme fantassin (ital. fante, fanteria<sup>2</sup>).

Accentuation, p. 213 et suiv.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le verbe voler, que Diez voudrait faire venir de involare, et

### CONCLUSION.

Nous pensions écrire l'histoire de l'accent latin, et nous nous sommes surpris à faire l'étude et l'analyse du vaste organisme de l'idiome latin. Nous l'avons pris à son origine; nous l'avons suivi pas à pas jusqu'à son glorieux épanouissement; nous ne l'avons pas abandonné à l'époque de sa décadence et de sa dissolution. L'accent a été bien défini par Diomède: l'âme du mot. Aussi, quand l'instrument de la pensée d'un grand peuple a péri, l'âme en a survécu, et a donné naissance à une foule d'idiomes nouveaux, qui ne le cèdent guère à l'ancien pour le nombre des chefs-d'œuvre qu'ils ont produits.

Cette chute des belles formes poétiques d'une langue primitive, la ruine de ses valeurs prosodiques, le triomphe absolu d'un élément qui représente d'une manière plus intime la pensée, la réflexion, cet esprit d'analyse de races moins jeunes et plus mûres, sont de grands phénomènes qui n'appartiennent pas seulement au génie de la langue latine et de ses filles, mais qui se reproduisent avec des caractères divers dans tous les groupes de la grande famille indo-européenne. Nous les retrouvons dans les dialectes indous proprement dits, dans le grec ancien et le grec moderne; nous les reconnaissons avec des traits singulièrement accusés dans les langues germaniques qui, en retenant l'accent sur le radical, et en rejetant

que nous croyons dériver de vola, creux de la main (goth. lofa), voyez Accentuation, p. 211.

de bonne heure une synthèse compliquée, semblent avoir été les dépositaires privilégiées de la pensée abstraite. Nous rencontrons même dans les langues slaves le triomphe de l'accent au milieu de flexions variées, multiples et difficiles, héritage des premiers temps de notre race qui s'y est conservé presque intact. Enfin, nous trouvons ce même progrès de la synthèse à l'analyse, de la prédominance de la quantité à celle de l'accent dans les idiomes sémitiques, dans l'hébreu, dans l'arabe et dans cette langue où les pensées musulmane et indoue se sont croisées et fondues, dans le persan. Donc, comme les deux races les plus importantes de notre globe, celle de Japhet et celle de Sem, décèlent dans le développement et la marche historique de leurs idiomes une même grande loi, nous osons dire que cette loi est inhérente à l'esprit humain, et nous terminons en répétant ici ce qui a été dit ailleurs 1 :

L'histoire de l'accent n'est autre chose que celle du principe logique qui, parti de bien faibles commencements, finit par envahir toutes les formes, par se soumettre et l'ordre des mots et la versification de toutes les langues.

<sup>1</sup> Benloew, Accentuation, p. 296.

## CHAPITRE XI.

## DES INSCRIPTIONS ACCENTUÉES.

On trouve, dans un certain nombre d'inscriptions latines, des signes qui ressemblent à des accents, mais dont la valeur réelle est restée jusqu'ici problématique. Nous essayerons de déterminer le sens de ces signes. S'ils ont quelque rapport avec l'accent tonique, ils serviront à en éclairer la théorie; s'ils y sont étrangers, il ne sera pas inutile de constater ce fait, afin d'être sûr de n'avoir laissé en dehors de nos recherches aucun élément qui s'y rattache de près ou de loin.

Les inscriptions accentuées (nous nous servons de ce mot, sans vouloir préjuger la question), appartiennent la plupart aux deux premiers siècles de l'empire. Les plus anciennes ne semblent pas remonter plus haut que le règne d'Auguste. Elles deviennent rares au troisième siècle; une inscription accentuée de l'an 225 après notre ère, et une autre de 317 ou de 330 ¹, sont peut-être les plus récentes de celles qui portent une date précise. On y voit des signes accessoires placés soit au-dessus, soit à côté de la partie supérieure de certaines lettres, qui sont presque toujours des voyelles. Ces signes ont le plus souvent la forme d'un accent aigu, quelquefois celle d'une apostrophe ou d'un esprit doux. Mais ces figures ne se

<sup>1</sup> V. plus bas aux nos 13 et 85.

distinguent pas toujours très-nettement: il y en a d'intermédiaires, de plus ou moins arrondies. L'accent grave est rare et isolé; un monument présente une espèce d'accent circonflexe.

A la vue d'une inscription chargée de ces petites lignes obliques ou crochues, deux idées se présentent d'abord. Tout le monde sera tenté de les prendre soit pour des signes d'accentuation proprement dite, soit pour des signes de quantité prosodique. La première de ces idées peut sembler la plus naturelle : les yeux la recommandent. Ces signes ressemblent à des accents: pourquoi ne seraient-ils pas des accents? On les trouve quelquefois placés sur la voyelle qui a l'accent tonique, et nous pourrions citer telle inscription où ils figurent exclusivement sur des syllabes accentuées1. Mais, d'un autre côté, ils se voient encore plus souvent sur des syllabes qui, à en croire les grammairiens latins, n'avaient pas l'accent tonique. Il est vrai que la plupart de ces grammairiens écrivaient au quatrième ou au cinquième siècle, et il s'agit précisément de compléter et de corriger leur doctrine à l'aide des inscriptions. Mais Quintilien est du siècle même dans lequel la plupart des monuments que nous étudions ont été gravés. Or, Quintilien nous apprend que l'accent latin ne portait jamais sur la dernière syllabe du mot, et ces accents se trouvent souvent sur la finale; il nous apprend que dans un mot il ne pouvait y avoir plus d'un aigu, et les inscriptions en offrent deux ou trois dans le même mot,

Quant à l'opinion que ces signes pourraient indiquer la quantité prosodique des voyelles, plusieurs

<sup>1</sup> V. aux nos 81 et 21, tab. XV.

savants, Fabretti, Zaccaria, Morcelli semblent disposés à l'admettre, et plus récemment M. Ritter s'est prononcé en ce sens 1. En effet, les signes se trouvent le plus souvent placés sur des syllabes longues; et les anciens, nous en citerons des témoignages positifs, marquèrent quelquesois la quantité dans l'écriture latine. Mais les signes accessoires qu'on trouve dans les inscriptions ne ressemblent pas à ceux dont nous avons l'habitude de nous servir pour marquer la longueur ou la brièveté des syllabes, et qui furent inventés en même temps que les signes d'accentuation, par les savants d'Alexandrie dès le second siècle avant notre ère 2. S'il y a dans une inscription quelques voyelles longues surmontées de ces signes, la plupart des voyelles longues en sont généralement dépourvues; on en voit quelquefois sur des brèves, on en voit même sur des consonnes. Aussi, les savants qui ont fait une étude particulière de cette question, et qui ont examiné le plus de monuments pour arriver à une solution, Marini et Kellermann, ne se sont-ils prononcés ni pour cette opinion ni pour aucune autre; ils ont abouti au doute le plus absolu 8.

D'autres possibilités se présentent. Ces signes indiqueraient-ils des particularités de prononciation, des modifications du son des voyelles, tout à fait indépen-

¹ Fabretti, Inscr. antiq. quæ in paternis ædibus asservantur Explicatio, Romæ, 4702, p. 467. Zaccaria, Istituzione antiquario-lapidaria, Roma, 1770, p. 556. Morcelli, Opera epigraphica, Patav., 4820, t. II, p. 510. Fr. Ritter, Elem. grammat. latinæ, Berl., 4851, p. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Arcadius, περὶ τόνων, p. 187, Barker.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Marini, Atti e Monumenti de' fratelli Arvali, Roma, 1795, p. 709 et suiv. Specimen epigraphicum in memoriam Olai Kellermanni edidit Otto Jahn, Kiel, 1849, p. 105 et suiv.

dantes de l'accent et de la quantité? Un autre savant italien, Bandini, y a songé 1. L'orthographe française, qui se sert d'accents pour distinguer l'é fermé et l'è ouvert de l'e muet, offrirait un parallèle, et cette hypothèse serait assez plausible, si les accents ne figuraient que sur une ou deux voyelles à l'exclusion des autres. Mais on les trouve sur toutes les voyelles indifféremment, et si l'i en est plus rarement marqué, cette exception n'est qu'apparente et s'expliquera facilement.

On peut se demander s'il faut attacher le même sens à des signes de figures différentes, et s'il ne serait pas plus sur de distinguer entre les traits obliques, les traits crochus et les autres formes plus rares. Cela peut sembler plausible; cependant il est permis d'attacher moins d'importance à cette distinction, parce que la forme de l'aigu l'emporte de beaucoup sur toutes les autres, et que le mélange de signes divers dans la même inscription est extrêmement rare. Voici d'autres questions. Les mêmes signes auraient-ils eu des valeurs différentes suivant les lieux et les temps? On ne saurait repousser cette hypothèse sans examen. Ne se peut-il pas que dans la même inscription le même signe ait quelquesois été employé en sens différents? Cela semble étrange, et cependant nous en trouverons des exemples certains. Enfin, ces signes ne pourraient-ils pas être de simples jeux de calligraphie? Cette opinion a été récemment émise par M. Egger 2; l'adopter serait désespérer de la solution du problème. Nous y objectons, dès à présent, que les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bandini, De Obelisco Cæsaris Augusti, Romæ, 1750, p. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Egger, Notions élémentaires de grammaire comparée, p. 12.

accents sont des signes accessoires, qui ne font pas corps avec les lettres; que, loin d'orner les monuments, ils les déparent bien plutôt; qu'enfin, dans la plupart des inscriptions, les voyelles seules en sont marquées et les consonnes en sont dépourvues.

Voilà un problème bien compliqué. En rapprochant au hasard un grand nombre d'inscriptions accentuées, en les examinant en bloc, en s'attachant de préférence aux faits bizarres et contradictoires, les difficultés peuvent sembler inextricables et le sont en effet. Si Marini et Kellermann ne sont arrivés à aucun résultat, c'est parce qu'ils ont employé une méthode aussi imparfaite. Mais il est évident que toutes les inscriptions n'ont pas la même valeur, et n'offrent pas la même garantie. On sait que l'ignorance ou la négligence des auteurs, des graveurs, des copistes a causé plus d'une erreur. Il faut donc distinguer et classer pour avoir quelque chance d'arriver à la solution du problème.

Nous diviserons les inscriptions accentuées en plusieurs séries, et nous commencerons par celles qui émanent d'une autorité publique, qui ont été trouvées à Rome même ou dans l'une des grandes villes de l'Italie et de la province gauloise, qui semblent gravées avec le plus de soin et copiées avec le plus d'exactitude, qui peuvent être assignées à une date certaine, et qui portent un grand nombre d'accents. Cette première série servira de point de départ et de fondement à nos recherches. Nous en tirerons des résultats qui pourront être confirmés ou modifiés par les autres séries.

### PREMIÈRE SÉRIE D'INSCRIPTIONS.

I. A tous les titres divers qui peuvent donner de l'autorité à une inscription, il faut placer en tête de nos recherches celle qu'Auguste fit graver, la quatorzième année de sa puissance tribunitienne, l'an 40 avant J.-C., sur le socle des obélisques du grand Cirque et du Champ de Mars, et qui se lit deux fois sur chacun de ces monuments. V. Bandini, De Obelisco (Morcelli, De Stilo, n° 33; Orelli, n° 36).

IMP. CAESAR DIVI F.

AVGVSTVS

PONTIFEX MAXIMVS

IMP. XII. GOS. XI. TRIB. POT. XIV.

AEGVPTO' IN POTESTA'TEM

POPVLI RO'MA'NI REDA'CTA'

SO'LI DO'NVM DEDIT.

Trois mots sont marqués sur la syllabe accentuée, deux le sont sur cette syllabe et sur une autre, un mot est marqué sur la finale. Mais tous les signes portent sur des syllabes longues par la nature de leurs voyelles: car nous avons vu au chap. Il que les Romains allongeaient l'a des participes: àctus, redactus, etc., qu'ils prononçaient âctus, redâctus. Cependant le signe ne figure pas sur toutes les voyelles longues. Cette inégalité, qui aurait lieu d'étonner dans un tel monument, ne s'explique point par les copies inexactes de Morcelli et d'Orelli; celle de Bandini, que nous avons reproduite, la fait comprendre au premier coup d'œil. En effet, si l'on fait abstraction de la diphthongue ae, qui n'en a pas besoin, le signe ne manque qu'aux i longs, et ces i ont reçu une forme allongée dans cette

inscription. Ainsi toutes les voyelles longues sont indiquées, soit par l'allongement du caractère, soit par un trait semblable à un accent aiqu.

J'insiste sur ce premier résultat, parce que cette inscription vaut, en quelque sorte, à elle seule, toutes les autres ensemble. Elle est quatre fois répétée; elle fut gravée à Rome au plus beau temps de la littérature latine, sur des monuments imposants, et par l'ordre d'Auguste qui, comme le grand César, attachait de l'importance aux détails de grammaire et d'orthographe. Il s'efforçait de mettre l'écriture d'accord avec la prononciation '; et les grammairiens citent ses inscriptions et celles de César comme documents de l'orthographe suivie par ces princes lettrés 2.

II. Inscription romaine, de l'an 38 après J.-C.

Marini, Iscrizioni albane, p. 13.

M. AQVILÁ IVLIÁNÓ
P. NÓNIO ASPRÉNÁTE COS.
VII. K. IVNIÁS
PRÓ SALVTE ET PÁCE ET
VICTÓRIÁ ET GENIÓ
CÁESARIS AV

Les signes ont été oubliés sur deux ou trois syllabes; à cela près, toutes les voyelles longues en sont marquées. L'intention d'indiquer la quantité prosodique est si évidente que, dans le recueil d'Orelli (n° 699), des traits horizontaux  $(\bar{a})$  ont été, par erreur, substitués aux accents du marbre. Notons que la diphthongue  $\alpha$  est aussi surmontée d'un accent.

III. Inscription de l'autel de Narbonne, dédié à

<sup>1</sup> V. Suet. Octav., c. 88.

V. Velius Longus, p. 2228, Putsche.

Auguste, l'an 41 de notre ère. La copie la plus exacte de cette inscription est certainement celle que M. Artaud a donnée à la suite de son Discours sur les médailles d'Auguste et de Tibère au revers de l'autel de Lyon (Lyon, 1820, pl. IX). Nous n'y relevons que les mots fort clair-semés qui portent des accents:

obliga'verynt. a' plebe. ea' die. coniv'nxit.  $\hat{v}$ nv[s]. ôrnare. esto'. qv'e (pour qux).

La copie de Gruter (p. 229) offre beaucoup moins de garanties d'exactitude : les accents y ont reçu une forme anguleuse qu'ils n'ont point sur la pierre ; ils y sont aussi beaucoup plus nombreux. On y trouve :

À (deux fois). DE. SÉ. PLÉBS. THÝS. QUÀ. EÀ (abl. deux fois). CAVSÁ (abl.). IVDICIA. OBLIGÁVERVNT. ÀRAM. COLÔNIS. NÝMINI (deux fois). AVSPI-CÂTVS.

Quelque imparfaite que soit cette copie, elle nous fait croire que plusieurs accents, trop légèrement gravés, auront disparu depuis la fin du dix-septième siècle, et qu'il y en eut peut-être un beaucoup plus grand nombre dans l'origine. Quoi qu'il en soit, les accents des deux copies se trouvent les uns sur des syllabes accentuées, les autres sur des syllabes qui ne le sont pas, mais tous sur des voyelles longues. Quant à coniúnxit, órnare, plébs, nous renvoyons à ce que nous avons dit au chap. Il sur les syllabes longues à la fois par position et par nature.

IV. Décrets rendus par la colonie de Pise, l'an 2 et l'an 3 après notre èrc, pour honorer la mémoire de C. et de L. César. On en trouve le texte chez Orelli, 642 et suiv., et ailleurs. Voici les mots accentués qu'on voit dans la copie de Noris, auteur d'un ouvrage

spécial sur ces monuments (Cenotaphia Pisana, Pisæ, 1764).

PECÝNIÁ (abl.). IN COLONIÁ (une fois, et deux fois sans accent). PER MAGISTRATÝS. PER MAGISTRÂTÝS. MAGISTRATÝS (nom. plur., une autre fois sans accent). Mánibys (aux mânes, trois fois accentué et deux fois sans accent). Ivssý. Cásy (et une autre fois sans accent). Lýcty. Bósqye. Átri.

V. Deux inscriptions du théâtre d'Herculanum, et une troisième trouvée également à Herculanum. V. Mommsen, Inscriptiones regni neapolitani latinæ, 1852, n° 2391, 2392, 2400.

> Divó iýlió | Avgvstálés. Divó Avgvsto | Avgvstálés. Fláviae Domitillae (imp.) Vespásián(i C)aesar(is) Avg.

VI. Fragments d'un décret trouvés dans l'amphithéâtre de Capoue; Mommsen, ibid., 3692 (Litteris optimis et plane Augusteis). Nous y relevons ces mots accentués:

JÚDICIA. PLÝRIMIS. PVBLICÉ (deux fois). (PVB)LICA' (abl.). OFFICIÓRYM. DÉFICIÉNS. (PL)ACÉRE. CÓNSCRI... DÓNISQVE. E'FOR... (é foro?), ...céqve.

VII. Table de Claude, an 48, Boissieu, Inscriptions antiques de Lyon, 1846, p. 138. Voici les mots accentués que présente ce fac-simile. Il ne faut attacher aucune importance à la figure particulière des accents (1): elle tient à la dureté du métal sur lequel il fallait graver, et les jambages des lettres sont formés de la même façon:

In hác civitate. Mátre generosá. Captiva natvs Ocresiá. Variá fortvna exáctvs. Etrýriá excessit. Svmmá cvm reIpublicae útilitate. In hác cúria. De eá ré. Ancó Mártio. Mytatóqve nomine. Hóc ipsó consylári. Motú. Gradú. Hóc cású. Cásús (gén.). Statúsqve (gén.).

Caelián(1) exercitýs. Mentés. Annvós magistrátýs, Creatós tribynos plébei. Appelatós, Coloniárym, Bonórym. Rés p(velica), A' gerendís honoribys. A' con(s)vlibys. A' qvibys. Dé frátre. Secýramqve á tergo p'ácem. Né (conj.). Té. Vltrá óceanym. Réges. Tenvère. Rýsys. Séni (nombre). Commynicátos postrémo cym plebe honóres, Iactatiónem glóriae. Flórem. Probáre. Immóbilem. Qvaéso, Dictatyraé. Veniéns. Régni. Tránslata. Translátym. Régno. Si nárrem. O'rdinis, O'rnamentym. Ornátissima. Cónsecyta est. Ýltra (adv.). Revertar' (à la fin d'une phrase).

Ici encore, les signes se trouvent indifféremment sur des voyelles accentuées et non accentuées; mais toutes les voyelles marquées sont longues, bien que toutes les longues ne soient pas marquées. L'accent après REVERTAR' est probablement dû à une erreur du graveur; et cependant on peut dire qu'il marque la fin de la phrase.

VIII. Il est temps de parler de deux inscriptions qui n'émanent pas d'une autorité publique, mais qui prennent de l'importance par leur étendue et le grand nombre d'accents qu'elles renferment. Elles offrent les fragments de deux oraisons funèbres. La première est l'éloge d'une épouse fidèle, écrit sous le règne d'Auguste. On en trouve le texte chez Fabretti (p. 468, etc.), Orelli (4859), Egger (Reliquiæ, p. 319), Ritter (Elem. grammat. lat., p. 90, etc.). Mais la seule copie d'une exactitude parfaite est celle que Marini a donnée d'après l'original mème dans ses Iserizioni Albane, p. 436. Voici le tableau des mots accentués que nous y avons relevés:

## Sur les finales:

1. Décl. dat. Patriaé.

abl. Tvá vice. Patientiá. Republicá, meá. Concordiá nostrá. [Diffi]dentiá. [F]iliá supstitutá. Fámá.

 Décl. abl. Conivnctó. Pácátó. Fátó (deux fois). [Ε]μάτό. acc, plur. Fytyrós liberós, Meós (deux fois). III. Décl. nom. Cv[pid]itás. Necessitás. Diffidéns. [Do]léns. nom. plur. Mánés.

acc. plur. Pedės. Virės.

IV. Décl. gén. sing. Spiritýs mel. Partýs tvl. Statýs. nom. plur. Fryctýs.

acc. plur. .... rýs. Sensýs. Casýs.

Particules.

A[LI]ÁS. ADEÓ. VERÓ.

Verbes.

Debeó. Constó.

P[arar]ėsqve. Adf[irm]arés. Parares (sic). ....rės.

Monosyllabes.

A'. Tý. Léx.

# Dans le corps du mot:

ÉRVAM. ÉDICTI. ÉLOCYTA. ÉRIPY[IT]. PRAÉFERAM. DÉFYIT. DÉRVNT. ÁMISI. CÓNSECRAT. MEÓRVM. MERITÓRYM. TERRÁRYM. RAPSÁTA. REPLÉTA. [FVT]ÝRAM. (ELÁTÓ. SVPSTITÝTÁ¹). ORBITÁTE. [PR]OPVGNÁTRICEM. NATVRÁLIS. EFFICÁCIVS. IMPORTÝNAM. FORTÝNA. VIRTÝTIBVS. INÁNITER. ORÁTIONI. FÉMINIS. PROCÉDE[RE]. [DEP]ÓNEREM. (PÁCÁTÓ. FÁTÓ. FÁMÁ. MÁNÉS.)

## Avant deux consonnes:

NÓTÉSCERET. SEIVNCTYM. ÁCTÍS. [L] VCTVMQVE. (CÓNSTÓ. CÓNSECRAT. DIFFIDENS. DOLÉNS. LÉX.)

Il y a plus d'accents sur la dernière syllabe que dans le corps des mots. Ces derniers sont tantôt placés sur la syllabe accentuée, tantôt sur une autre. Huit mots sont marqués de deux accents, un mot en porte trois. L'ablatif de la 4<sup>re</sup> déclinaison est très-souvent marqué, mais le nominatif ne l'est jamais. Le génitif sing., le nomin. et l'accus. plur. de la 4<sup>me</sup> déclinaison sont plusieurs fois marqués, mais le nominatif singulier de la 2<sup>me</sup> déclinaison ne l'est jamais; celui de la 4<sup>me</sup> ne s'y rencontre pas. Tous les accents sont placés

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les mots qui figurent deux fois dans cette liste à des titres différents ont été placés entre parenthèses. Trois mots tronqués, ...í, τκά..., firmá..., n'y figurent point.

sur des voyelles longues, et il est évident qu'on les y a mis pour indiquer cette longueur.

Toutefois, nous n'avons pas inscrit, dans le tableau, quatre accents placés irrégulièrement et en dépit de l'analogie. Ce sont : passá sis, [cv]stodía (abl.), tvos et (fámá) tva (abl.). Quant aux trois derniers mots, la copie de Fabretti porte: cvstodiá, tvós et tvá, et s'ils ne sont pas écrits de cette manière sur le marbre, ce ne peut être que par la négligence du graveur. On n'en doutera pas, en voyant dans notre tableau toutes les formes analogues et les pronoms TVÁ et MEÓS mêmes, marqués sur la finale. Qu'on remarque combien l'erreur était facile dans ces mots, puisque les deux voyelles s'y touchent. Il suffit que le graveur n'y regardat pas d'assez près, que le ciseau glissât un peu dans sa main, et Tya était mis au lieu de Tya. La même chose lui est arrivée dans le mot PARARES; mais, comme la lettre voisine est ici une consonne, cette erreur ne peut tromper personne. Reste l'accent de PASSA SIS; mais comme la copie de Fabretti ne le porte pas non plus, et qu'il n'y a d'ailleurs, dans cette longue inscription, aucune brève marquée de ce signe, on doit, d'après toutes les règles de la critique, l'attribuer encore à une négligence du graveur ou de l'imprimeur.

IX. L'autre oraison funèbre ne renferme aucune indication qui permette d'en déterminer la date, mais elle semble appartenir à la même époque. Elle fut trouvée près de Rome, et publiée par Fea, dans son édition de Winckelmann, Storia dell' Arte, t. III, p. 202. Les signes accessoires y affectent la forme arrondie de l'esprit doux ou de l'apostrophe, et semblent distribués de la façon la plus arbitraire. Il est impossible d'en donner une idée et surtout de les expli-

quer, sans mettre l'inscription tout entière sous les yeux du lecteur. Pour plus de clarté, nous ajouterons des points à la fin des phrases.

Mvrdiae L. F. matris..... Sed propriIs vIribvs adlevent caetera qvo firmiora probabilioraqve sint.

Omnes filios aeque fecit heredés partitione filiae data. Amor maternys caritate liberym aequalitate partium constat. Viro certam pecuniam legavit yt ius dotis honore ivdici avgeretyr. Mihi revocata memoria patris eaque in consiliym et fide sva ad hibità aestymatione facta certas res testamento praelegavit neque ea mente quo me fratrievs meis quom forum (1. eorym) aliquà contymelià praeferret' sed memor liberalitatis patris mei reddenda mihi statvit' quae ivdicio viri svi ex patrimonio meo cepisset' ût ea vssv svo cystodita proprietati meae resti tverentyr.

Constitit ergo in hoc sibi ipsa vt à parentibus dignIs virIs data matrimonia obsequió probitate retineret nupta meriteis gratior fieret' fide carior haberetur' iudicio ornatior relinquere tur' post decessum consensu' civium laudaretur' quom discriptio partium habeat gratum fluumque animum in viros' aequalita tem in liberos' iustitiam in veritate.

QVIEVS DE CAVSEIS Q QVOM¹ OMNIVM EONARVM FÉMINÂRVM SIMPLEX SIMI LISQVE ESSE LAVDATIO SOLEAT QVOD NATURALIA BONA PROPRIÁ CVSTO DIÁ SERVATA VARIETATÉS VERBORVM NON DESIDERANT' SATISQVE SIT EADEM OMNES BONÁ FAMÁ DIGNA FECISSÉ ET QVIA ADQVÍRERE NOVAS LAVDES MYLIERI SIT ARDVOM' QVOM MINORIBYS VARIETA TIBYS VITA IACTETYR' NECESSARIO COMMVNIA ESSE COLENDÁ NE QVOD AMISSYM EX IVSTÍS PRAECEPTEIS CETERA TYRPET.

Eổ MAIOREM LAVDEM OMNIVM CARISSIMA MINI MÂTER MERVIT' QVOD MODESTIÁ PROBITATÉ PVDICITIÁ OBSEQVIÓ LANIFICIÓ DILIGENTIÁ FIDÉ PÁR SIMILISQVE CETEREIS PROBEIS FEMINIS FVIT' NEQVE VLLI CESSIT: VIR TVTÍS LABORÍS SAPIENTIAÉ... [laudem]... PRAECIPVAM AVT CERTE...

Ce qui frappe au premier coup d'œil, c'est que la

<sup>1</sup> Le premier q est de trop.

plupart des signes portent sur des syllabes finales, Relevons d'abord ceux qui se trouvent dans le corps d'un mot; ce sont:

vssv (vieille orthographe pour vsv1). veritate. féminarvm. mater.

Toutes les voyelles marquées sont longues, sans en excepter l'v de VLLI. Voici maintenant les signes, également peu nombreux, qui, tout en portant sur la dernière syllabe d'un mot, ne sont pas placés sur la dernière lettre du mot:

HEREDÉS. IVS. HOC (abl.). VARIETATÉS. PAR. AVT.

Tous ces signes affectent encore des voyelles longues, parmi lesquelles se fait remarquer la diphthongue Av.

Jusqu'ici, point de difficulté; l'embarras ne commence que lorsqu'on examine les signes qui accompagnent ou qui suivent la dernière lettre d'un mot. Il est vrai qu'ils se trouvent souvent sur des voyelles longues (ovo, adhibità, factà); mais ils ne se trouvent pas moins souvent sur des brèves (fecissé, probitaté). Ce qui est plus étrange encore, on les trouve au-dessus ou à la suite de consonnes (PRAEFERRET' STATVIT', HABE-RETUR'). Dans le mot desiderant', il y a même deux consonnes entre la vovelle et le signe. Mais cette circonstance, qui semble augmenter la difficulté, sert, au contraire, à la résoudre. Les signes embarrassants qui ne se trouvent qu'à la fin des mots, près des consonnes comme des voyelles, ne peuvent être des signes de quantité: ce sont des signes de ponctuation qui marquent la fin des phrases et des membres de phrase.

<sup>·</sup> Quintil., 1, 7, 20. Mar.-Victor., p. 2456 et les inscriptions, passim.

L'examen de l'inscription le prouve. En effet, toutes les fois qu'on y voit un signe à la fin d'un mot qui se rattache aux mots suivants, ce mot se termine par une voyelle longue:

Qvom (prép.) eorym aliqvá contymeliá praeferret. Consensý civivm. Bona propriá cystodiá servata. Boná famá digna. Qvó firmiora. Eó maiorem. A' parentibys.

Ici le signe a une valeur prosodique. Quelquesois on peut douter s'il est prosodique ou syntaxique (ADHI-BITÁ, FACTÁ, OBSEQVIÓ). Dans tous les autres cas, qu'il est inutile de relever, il remplace nos virgules et nos points, et il peut même servir à éclairer la construction des phrases et le seus du morceau.

Le signe sur l'v de satisque, il n'est presque pas besoin de le dire, ne peut venir que d'une étourderie du graveur ou de l'imprimeur. On peut s'étonner que le même signe remplisse dans la même inscription une double fonction, tantôt prosodique, tantôt syntaxique; mais cela n'est pas une raison de douter de la justesse de l'explication que nous donnons, et dans laquelle nous avons le plaisir de nous rencontrer avec M. Ritter 1. Nous n'avons vu son travail qu'après avoir terminé le nôtre. Une explication qui s'est présentée à l'esprit de deux personnes doit sembler assez plausible. Pour lever tous les scrupules qui pourraient rester, nous ferons observer que le point aussi sert dans les inscriptions latines à des usages différents : il sépare soit les mots, soit les syllabes, soit même les lettres d'un même mot, et, en outre, il sert à indiquer les abréviations. Voici, enfin, deux inscriptions

<sup>1</sup> Ritter, Elem. grammat. lat., p. 99.

qui ne devraient pas figurer dans la première série, mais que nous plaçons ici à cause du rapport qu'elles ont avec ce monument.

X. Marbre du Vatican, copié par Kellermann (Jahn, Specimen epigraphicum, p. 409).

GRAMMATICVS. LÉCTORQVE FVI. | SET' LECTOR' EORVM'
MÓRE' IN' COR|RVPTÓ' QVI PLACVERE' SONÓ
COIVGIS. | EXIGYÓ' NATAE' PIETATE' SEPVLTVS' |
HÓC MARIVS' FIDENS' CONTEGOR A' TYMYLO.

Ici, le signe de la forme de l'aigu marque la longueur des voyelles, et celui qui a la forme de l'apostrophe marque la fin des mots. Une fois, il est placé par erreur au milieu d'un mot composé (IN'CORRYPTO'); trois fois la fin d'un mot est marquée par un point.

XI. Morcelli, Opera epigr., II, p. 312.

Q. Cervivs' li Philomysvs. Variasia' Sex' l' Caesia.

Ici l'apostrophe indique une fois la longueur de la voyelle v, et quatre fois la fin d'un mot.

XII. Il faut maintenant donner un exemple des inscriptions accentuées du siècle des Antonins. Nous choisissons un marbre romain qui semble gravé avec beaucoup de soin. Gruter, p. 637, 4; Morcelli, Op. epigr., 1, p. 454.

Vrsys Togátys vitreá qyI prImys pila LýsI decenter cym meis lýsóribys Lavdante popyló maximIs clamoribys ThermIs Traiani ThermIs Agrippae et Titi Myltym et Nerónis si tamen mihi créditis Ego sym. Oyantés convenite pilicrepi Statyamqye amici flóribys violis rosis Folióqye myltó adqye yngyentó marcidó Oneráte amantés et merym prófyndite NIGRYM FALERNYM AVT SÉTÍNYM AVT CAECVBYM VIVO AC VOLENTÍ DÉ APOTHECÁ DOMINICÁ VRSVMQVE CANITE VÓCE CONCORDÍ SENEM HILAREM IOCÓSYM PILICREPYM SCHOLASTICYM QVÍ VÍCIT OMNES ANTECESSORÉS SVOS SÉNSY DECÓRE ADQVE ARTE SYPTÍLISSIMÁ. NYNC VÉRA VERSÝ VERBA DICAMYS SENÉS:

SYM VICTYS IPSE FATEOR Á TER CÓNSYLE VERÓ PATRÓNÓ NEC SEMEL SED SAEPIUS CYUYS LIBENTER DICOR EXODIABIYS.

Le troisième consulat de L. Verus répond à l'an 167. Toutes les voyelles marquées sont longues sans exception: car l'o de profyndite, allongé par Avianus et Claudien, pouvait déjà l'être dans la prononciation usuelle au deuxième siècle. Faisons observer que le signe ne sert pas à distinguer les syllabes fortes du vers, puisqu'il se voit sur vitreá, lýsl, lýsóribys, etc. Cette observation s'applique à toutes les inscriptions versifiées que nous aurons occasion de citer encore.

XIII. Nous ajoutons une petite inscription accentuée de Tibur, parce qu'elle est une des plus récentes de celles qui portent une date précise. Elle fut gravée en 225. Malheureusement nous ne pouvons la donner que d'après le recueil de Gruter (p. 49, 3), où les détails d'orthographe ne sont pas toujours reproduits avec exactitude.

HÉRCVLI SANÁNO SACRVM
SER. SVLPICIVS TROPHIMVS
AEDEM ZOTHECAM CVLÍNAM
PECVNIÁ SUÁ Á SOLÓ RESTITVIT
IDEMQVE DEDICÁVIT K. DECEMBR.
L. TVRPILIO DEXTRO M. MAECIO RVFO COS.

XIV. Voici, enfin, une inscription de Parme, qui figurera dans cette série à cause du signe particulier qu'elle offre. On y voit, sur un certain nombre de voyelles, une figure assez semblable à un accent circonflexe. D'ailleurs, cette inscription est d'une date inconnue et semble gravée avec beaucoup de négligence. Nous la donnons d'après la copie que nous croyons la plus exacte, celle du père Affò (Memorie degli scrittori e letterati Parmigiani, t. I, p. 4), en ajoutant, toutefois, pour plus de clarté, des signes de ponctuation.

D. M.

XANTHIPPES SIVE IAIAE

(C. CASSIVS LVCILIANVS
ALVMNAE DVLCISSIME (sic).

SEV MORTIS MISERET, SEV TË VÎTAË, PERLIGE.
NOMEN NANTHIPPE, IAIA EA ËDEM LVDICRO,
QVOT (p. QVOD) EXPRIMENS DOLÖRE FYGIT ANIMA CORPORE.
HIC CONQVIESCIT CŸNIS TERRAE MOLLIBVS,
QVAM TRINO ANNÖRVM FÎLO PROTERENTIA
NOVEM POST MËNSVM FATA CÖNFICIVNT MA-O (MALO?),
LVES IGNITA TORRET VLTRA OVINOVE DIËS.

VENVSTA, AMOENA, INTER MORBYM GARRYLA.

QVAM, SI QVA PIETAS INSITA SIT COELESTIBVS,

Vîventi ingenio sőli et lvci reddite, Altőris memorem, qvem parentes dixerant Cvm primvm natvst (nata'st?), Lűcűliánű Cassivm.

Le troisième vers a un pied de trop; mais, comme la pierre porte AHMA corpor, il n'est pas impossible que l'auteur ait fait ajouter ce dernier mot après coup, dans l'intention de le substituer à anma et de corriger ainsi un vers faux. Cependant, il n'a pas corrigé les vers 7 et 8, qui contiennent aussi des fautes ou des irrégularités. Du reste, Iaia semble avoir été un de ces noms qu'on donne aux enfants en les caressant, en plaisantant, ludicro, et l'auteur veut dire que le dernier gémissement que la douleur arracha à cette jeune fille rappelait le son de ce nom. Il ne faut pas trouver mauvais ce rapprochement, qui était dans le goût des

anciens; Sophocle lui-même joue ainsi sur le nom d'Ajax. Les vers 5 et 6 sont obscurs: si l'auteur a voulu dire que Xanthippe mourut à trois ans et neuf mois, il s'est mal exprimé.

Les accents de cette inscription sont assez nombreux: (il y en a dix-sept), et ils affectent tous des voyelles longues, à l'exception de celui qui se trouve sur la dernière syllabe de Lucilianum. On sait, en effet, que les désinences en m sont brèves. C'est précisément ce mot que les savants se sont plu à relever, comme pour effrayer ceux qui voudraient résoudre le problème des accents, et encore en le citant fort mal. Marini emprunta ce mot à la copie du père Affò, mais il mit par erreur Lúcilianúm (Atti, p. 712); et c'est sous cette forme bizarre et inexplicable que ce mot passa dans le recueil d'Orelli (nº 4686) et dans la dissertation de Kellermann (Specimen, p. 106). La copie elle-même, nous l'avons vu, porte Lycillany, le troisième accent n'est pas sur l'i bref, mais sur l'a long qui le suit; la lettre m n'est pas exprimee. Mais comme m final n'est supprimé nulle part ailleurs dans cette inscription, ct que plusieurs lettres sont ajoutées en haut des lignes, il est clair que le dernier signe accessoire est ou doit être un M suscrit. Cet exemple sait bien voir que, dans ces recherches minutieuses, si l'on ne peut remonter aux sources mêmes, il faut toujours faire la part des erreurs que les hommes les plus exacts sont sujets à commettre 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous n'avons pas vu la copie de Lama. Si M. Jahn (Specimen. epigr., p. 196) la reproduit fidèlement, elle omet les accents sur елебем, алмовим, мелѕим, въез et алтовия, et elle porte au dernier vers cüm et Lvcllanv. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'auteur de l'inscription n'a pas voulu mettre d'accent sur le second i, qui doit prendre le son d'i

#### RÉSULTATS.

Les monuments que nous venons d'examiner appartiennent à des temps et des lieux différents; les inscriptions qu'ils portent sont les unes en prose, les autres en vers; les signes accessoires qui s'y trouvent sont tantôt plus arrondis comme des apostrophes, tantôt plus droits comme des accents aigus, tantôt recourbés comme des circonflexes. Tous ces signes, s'ils ne sont pas placés entre les mots pour indiquer la ponctuation, figurent sur des voyelles longues et en semblent marquer la quantité. Avant d'aller plus loin, nous montrerons que ce résultat est d'accord avec ce qu'on sait d'ailleurs sur l'histoire de l'orthographe latine, et nous répondrons à quelques objections qu'on pourrait soulever.

Rien n'indique que les Latins aient marqué l'accent tonique dans l'écriture. Sans doute, les signes d'accentuation (je veux dire d'accentuation proprement dite) étaient connus dans les écoles, mais on ne les employait que dans l'enseignement. L'accentuation latine, qui suit des règles beaucoup plus simples et plus uniformes, a beaucoup moins besoin d'être notée que l'accentuation grecque. Et, cependant, l'usage des accents dans l'écriture grecque est assez récent. Il n'y en a point sur les monuments authentiques; ils paraissent tard dans les manuscrits mêmes: ni les papyrus grecs trouvés en Egypte, ni les volumes d'Herculanum ne sont accentués.

consonne, comme le nom de Nasidienus chez Horace, si l'on veut que le vers soit correct.

On sait, au contraire, que les Latins essayèrent de marquer la longueur des voyelles dans l'écriture de leur langue, et qu'ils se servirent tour à tour de systèmes divers dont aucun ne fut généralement adopté, ni appliqué avec suite. Au dernier siècle de la république, on doublait quelquesois les voyelles pour indiquer qu'elles avaient une durée double : on écrivait Vaarus, Naata, Leege, Seedes, Muucius, Uutei, etc. Le poëte Attius était partisan, s'il n'était pas l'auteur de cette orthographe, dont il reste quelques traces sur les monuments et les médailles 1. On voit plus souvent u long marqué par ou, et surtout i long par ei 2. Ces combinaisons de voyelles avaient probablement représenté d'abord de véritables diphthongues, qui tombèrent peu à peu en désuétude 3. Il serait donc plus exact de dire que ei se changea plus tard en i long, et ou, à peu d'exceptions près, en u long. Afin de tirer parti des restes d'une orthographe qui ne répondait plus à la prononciation, un autre poëte, Lucilius, recommanda d'écrire au singulier pueri, pupilli, illi par un simple i, et d'en distinguer le pluriel puerei, pupillei, illei au moven du signe complexe ei 4.

¹ Vel. Long., p. 2220. Terent. Scaur., p. 2255. Mar. Vict., p. 2456. Prisc., p. 756. Quint., l, 7, 14. l, 4, 10. — M. Ritschl, Monum. epigr. tria, Berol., 1852, p. 22 et suiv., a discuté ces témoignages, et recueilli tous les exemples du doublement des voyelles que fournissent les inscriptions et les médailles. D'après ces recherches, Attius aurait introduit les voyelles doubles dans l'orthographe latine, et on ne s'en serait guère servi que depuis l'an 154 jusqu'à l'an 70 avant J.-C.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vel. Long. et Ter. Scaur., *U. cc.* Mar. Vict., p. 2465. Prisc., p. 864, 756. Quintil., I, 7, 45, et pour ou Mar. Vict., p. 2489.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. Ritschl, l. c., p. 55. Mommsen, Unteritalische Dialekte, p. 217. — Ou ne se changea pas toujours en u long, puisqu'on trouve joubet, jousit.

A Quintil., Vel. Longus et Ter. Scaur., Il. cc. - Nigidius Figulus re-

Ces systèmes étaient incommodes, parce qu'ils chargeaient l'écriture d'une foule de lettres parasites; aussi les abandonna-t-on pour y substituer celui des signes accessoires. Plusieurs auteurs 1, Quintilien, Velius Longus, Terentius Scaurus et d'autres attestent que la longueur des voyelles se marquait par ce qu'ils appellent un apex. Mais entendaient-ils par là les accents de nos inscriptions? Ne songeaient-ils pas plutôt à la barre horizontale qui est encore aujourd'hui destinée à cet usage, et qui fut inventée par Aristophane de Byzance, dès le second siècle avant notre ère? Les grammairiens latins définissent le signe de la longueur des vovelles : linea a sinistra in dexteram partem æqualiter ducta, ou : linea jacens super literam aqualiter ducta, et l'un d'eux, Isidore, rapproche le mot apex de cette description 2.

Apex est un terme vague, qui n'implique aucune figure particulière, et qui cependant semble mieux convenir à un accent ou à un crochet qu'à un trait horizontal. Quintilien ne s'explique pas sur la figure qu'il avait en vue; nous accorderons même, si l'on veut, qu'il songeait à différentes figures et qu'il n'excluait pas le trait horizontal; mais nous ne doutons point que les signes accessoires de nos inscriptions n'aient la même valeur que les apices dont parle cet auteur. La forme du signe était variable, les monuments le prouvent, ils en offrent plusieurs. Il est vrai que le trait horizontal n'y figure jamais comme marque

jetait l'emploi de ei, et voulait qu'on mit deux i au pluriel : hii amicii (V. Aulu-Gelle, XIX, 14, 8, et XIII, 26 (25), 4, d'après le texte de M. Hertz).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quint., 1, 7, 2. 1, 4, 10 et les autres aux endroits indiqués.

<sup>5</sup> Diom., p. 429. Prisc., p. 1287. Isidor., Orig., 1, 4, 18.

de longueur. Mais cela peut s'expliquer: le trait horizontal était déjà affecté à d'autres usages, et particulièrement à celui de distinguer les chiffres. On n'a qu'à jeter un coup d'œil sur l'inscription des obélisques d'Auguste (notre n° I), pour voir que l'emploi du même signe, pour indiquer la quantité, aurait eu des inconvénients.

Nos signes paraissent vers le temps d'Auguste, c'està-dire à l'époque même où l'ancienne orthographe disparaît. Il est naturel de supposer qu'ils prirent la place des vovelles doubles et des diphthongues tombées en désuétude. Mais voici ce qui rend cette conjecture certaine: Marius Victorinus rapporte que, dans les vieux livres latins, le doublement des consonnes était souvent indiqué par un sicilicus placé en haut de la lettre, et nous ne voyons pas pourquoi Marini doute de l'exactitude de ce témoignage, confirmé par Velius Longus et par Isidore 1. Le sicilicus était demi-circulaire, comme notre virgule et notre apostrophe, qui en viennent et auxquelles il répondait. Ce signe remplaçait autrefois le doublement des consonnes: on ne s'étonnera pas qu'il ait aussi remplacé le doublement des voyelles, qu'il ait, en véritable apostrophe, marqué la suppression d'une lettre quelconque. En voici des exemples frappants. Dans l'une des inscriptions du Columbarium de Livie 2. on lit Aeditús pour Aedituus, et ailleurs diunxisset pour diiunxisset3. Ici, le signe remplace évidemment un second u et un second i; et lorsqu'il indique la lon-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mar. Victor., p. 2456. Marini, Atti, p. 51. Vel. Long., p. 2257. Isidor., Orig., I, 26, 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gori, Columbarium lib. et serv. Liviæ Augustæ, tab. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. plus bas, au nº XXXIV.

gueur d'une voyelle, il remplace encore cette autre voyelle qu'on avait écrite autrefois; son rôle est toujours le même. Le passage de Victorinus nous apprend d'une manière indirecte, mais certaine, l'origine, la valeur et la figure des signes dont nous cherchons l'explication. Ils tenaient d'abord lieu d'une lettre supprimée, et ils avaient la forme arrondie du sicilicus, que nous voyons encore sur plusieurs inscriptions, et dont les formes, plus ou moins voisines de l'accent aigu, ne sont que des modifications. Il ne faut donc pas les appeler des accents, mais plutôt des apices ou des apostrophes.

Voici une autre preuve de l'identité de nos signes et des apices dont parlent Quintilien et les grammairiens. Terentius Scaurus dit (p. 2264) qu'il vaut mieux indiquer la longueur de l'i par l'allongement de cette lettre que par l'addition d'un apex. Super i tamen litteram apex non ponitur; melius enim in longum producetur. Or, c'est là précisément ce que nous voyons dans les inscriptions : i long est rarement surmonté d'un signe, mais il est souvent marqué par l'allongement du caractère. La coïncidence est frappante. Ajoutons que l'I allongé tient aussi lieu de deux i, et qu'on trouve même des consonnes allongées au lieu d'être doublées : par ex. BELVM. colega 1. Tous ces faits se tiennent. L'allongement du caractère remplace l'apex, et l'apex remplace la répétition de la lettre 2.

Le doute n'est plus guère possible; mais il peut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Zell, Handbuch der römischen Epigraphik, II, p. 44 et 61, et les auteurs qu'il cite.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nous voyons avec plaisir que M. Ritschl (Monumenta epigr. tria, Berol., 1852, p. 52) pense aussi que les accents de nos inscriptions ne sont autre chose que ce que les anciens appelaient apices.

rester quelques scrupules dans l'esprit du lecteur, en voyant tant de voyelles longues qui sont dépourvues du signe et qui semblent y avoir autant de droit que celles qui en sont marquées. Disons d'abord que beaucoup d'autres nations essayèrent d'exprimer par l'orthographe et de rendre visible la différence que l'oreille remarque entre les sons brefs et longs, et que la plupart ne le firent que très-incomplétement. L'écriture française distingue un certain nombre de longues par l'accent circonflexe, mais elle ne l'emploie, à de rares exceptions près, que lorsqu'il y a en même temps une lettre supprimée. C'est là une analogie entre notre circonflexe et le signe latin. L'allemand se sert de trois moyens, l'e muet, le doublement de la voyelle, et la lettre auxiliaire h: il se sert du premier dans un cas déterminé, du second très-rarement, du troisième de la manière la plus capricieuse, sans règle et sans principe. Dans l'antiquité, les Grecs s'avisèrent assez tard d'ajouter deux lettres à leur alphabet, pour indiquer la longueur de l'e et de l'o, mais ils s'arrêtèrent là; ils n'étendirent pas cette réforme aux trois autres voyelles. Pourquoi? Qu'il nous soit permis de donner en passant la raison d'un fait qu'on n'a pas encore songé à expliquer 1. Plusieurs désinences grecques, qui reviennent très-souvent et qui déterminent ou modifient le sens de toute la phrase, ne se distinguent que par la longueur ou la brièveté de ces deux voyelles. L'indicatif (λύομεν, λύετε, λύεται, λυόμεθα, etc.) se confon-

Il est impossible d'admettre que l'n ait eu déjà, dans l'antiquité, un son voisin de celui que les Grees modernes donnent à cette lettre. Encore au second siècle après J.-C., Sextus Empiricus dit formellement qu'à la durée près, η et ε représentent le même son (Adv. Grammat., § 115, p. 625, Bekk).

drait avec le subjonctif (λόωμεν, λόητε, λόηται, λυώμεθα, etc.), le masculin avec le neutre (λύων, λύον; ἀληθής, ἀληθές), le génitif pluriel avec le nominatif singulier (τέανον, τέανων), si l'on n'avait pas l'ω et l'η à côté de l'o et de l'ε. On comprend maintenant pourquoi l'orthographe grecque ne traita pas toutes les voyelles de la même façon, et cependant on ne peut nier qu'il n'y ait là une inégalité peu logique. Mais qu'on examine comment la règle fut appliquée dans les inscriptions grecques, et l'on trouvera des inégalités bien

plus grandes encore.

Dans l'orthographe latine, la distinction des longues et des brèves ne fut jamais généralisée, ni soumise à une règle invariable. On pouvait suivre deux systèmes également plausibles : l'un et l'autre furent mis en avant, mais aucun ne fut généralement adopté. On pouvait marquer toutes les voyelles longues : et c'est ce qui se voit sur les obélisques d'Auguste et dans une autre inscription que nous en avons rapprochée (I et II). On pouvait aussi se borner à la distinction des mots et des formes qui ne diffèrent que par la quantité des vovelles. C'est là ce que Quintilien conseille de faire. Il veut qu'on se serve de l'apex seulement dans le cas où il pourrait y avoir équivoque : qu'on le mette, par exemple, sur malus (poirier), sur l'a de palus (pieu), sur l'u de palus (marais), sur l'ablatif de la première déclinaison1. Ceci prouve, nous le faisons remarquer en passant, qu'on ne notait pas l'accentuation dans l'écriture; autrement on aurait indiqué la différence entre ală et alā sur la première syllabe (ála, âla), et non pas sur la seconde, et on n'aurait

<sup>&#</sup>x27; Quintil., I, 7, 2.

pas pu indiquer la différence entre *lĕgi* et *lēgi*, *lĕgimus* et *lēgimus*, puisque ces mots demandent tous un accent

aigu sur e.

Le précepte de Quintilien est quelquesois assez bien observé dans nos inscriptions. Les cas de la première et de la quatrième déclinaison qui se terminent en  $\bar{a}$  et en  $\bar{u}s$  y sont très-souvent marqués. Voyez surtout le tableau de notre n° VIII. Les mots  $M\bar{a}nibus$  et  $M\bar{a}nes$  portent le signe dans une foule d'inscriptions qu'il est inutile d'énumérer. On peut ajouter  $f\bar{e}minis$  (IX),  $r\bar{e}ges$ ,  $s\bar{e}ni$  (VII),  $\bar{a}ram$  (III),  $s\bar{e}des$  (LIX, LX),  $e\bar{a}$  (III),  $h\bar{o}c$  (IX, X et ailleurs).

Néanmoins, le caprice semble avoir le plus souvent présidé à la distribution des signes : tantôt les voyelles longues en sont marquées, tantôt, sans motif apparent, elles ne le sont pas; certains monuments en sont couverts, certains autres n'en offrent que de loin en loin. Ce serait peine perdue que de vouloir ramener à un principe des inégalités aussi évidentes; et, cependant, tout n'y est peut-être pas inexplicable. Les pluriels en es, Manés, virés, etc., s'écrivaient autrefois par eis, et l'apex v remplace une lettre supprimée, de même que l'i allongé remplace la diphthongue ei au pluriel de la 2me déclinaison. L'orthographe de justIs præcepteis, probeis feminIs, qu'on lit dans notre no IX, marque bien la transition. Il n'est pas impossible que le signe accessoire, dont les ablatifs en o, les adverbes en o et en a, les impératifs en to 1 sont souvent marqués, rappelle le d primitif, qu'on trouve encore sur quelques vieux monuments. En lisant dans le sénatusconsulte sur les Bacchanales ex senatuos sententiad,

¹ V. nºs VIII, VII, etc.; et, pour les impératifs, III et XVI.

nous sommes même tenté de croire que l'apex des cas en ūs et en ā fut d'abord plutôt un souvenir d'une lettre supprimée, qu'un moven de distinguer des formes semblables. La préposition a est l'un des mots les plus souvent marqués de ce signe. Outre les exemples qui se trouvent dans les inscriptions de notre première série (III, VII, VIII, IX, X, XII, XIII), on peut citer: á bello marsico, á populo, l(ibertus) á cubiculo, á jano, á libris pontifical., á bibliotheca latina Apollinis, á pendice cedri, sacerdos á bona dea, etc. 1. Mais a ne s'est allongé que par suite de la suppression d'un b final. E, qui est pour ex, pro, qui était d'abord prod, sont assez souvent marqués du signe, soit comme prépositions, soit comme éléments d'un mot composé (VIII, II, VI, XII). Jūs(IX), Jūdicia (III), s'expliquent par l'ancienne orthographe jous, joudicium, joudicatio, qu'on rencontre si souvent dans la Lex Servilia repetundarum et dans d'autres monuments anciens. Dans un décret que nous citerons plus bas, on trouve une longue liste de noms, parmi lesquels deux seulement Flávius et Július sont marqués d'un apex; et ce fait n'est pas rare. Voici comment nous l'expliquerions. Le nom de ces familles s'était anciennement écrit Flaavius, Jovlius, et les descendants conservèrent l'habitude d'ajouter à leur signature l'apex qui rappelait cette orthographe; les autres signataires du décret n'avaient pas de tradition de ce genre. C'est ainsi qu'on trouve Musa sur les médailles de la famille Pomponia, et ailleurs Rufa, Sura, Sutorius, Furius, Philomusus. Quant aux Furius, les inscriptions

Mommsen, Inscr. regni Neap., 697, 2299, 6857, 6864 et 6878, 6880, 6901. Orelli, 2998. Gori, Columbar., p. 144, etc.

<sup>2</sup> Nous empruntons ces exemples à Marini, Atti, p. 31.

de leur vieux tombeau de famille sont là pour prouver que leur nom s'était d'abord écrit Fourios.

Les voyelles doubles, les diphthongues ei et ou ne sont pas employées avec plus de suite dans les monuments conformes à la vieille orthographe. L'emploi inégal de l'apex qui les remplace n'a donc rien qui doive étonner. Nous savons positivement que la longueur de la voyelle i se marquait par l'allongement du caractère; cependant les graveurs d'inscriptions ne l'ont pas toujours marqué, et ils l'ont souvent marqué sans nécessité. Quintilien et les grammairiens, en enseignant l'usage raisonnable de l'apex, ajoutent qu'on le plaçait souvent sans discernement. En général, rien n'est plus rare dans les inscriptions antiques que l'application logique et constante d'un principe d'orthographe. Marini a recueilli un grand nombre d'inégalités d'orthographe, et il a fait voir qu'il s'en rencontrait souvent à peu de lignes de distance, même sur des documents officiels. Et dans les exemples de Marini 1, ces inégalités portent sur les lettres mêmes qui sont la partie essentielle de l'écriture; elles doivent sembler moins choquantes pour des signes accessoires, qui ne sont qu'un luxe d'orthographe. Enfin, on aurait beau chercher une autre explication à ces signes, les inégalités subsisteraient. Souvent les mêmes mots, répétés dans la même inscription en des phrases identiques ou analogues, sont tantôt munis, tantôt dépourvus de ces signes. L'observation que nous en avons faite, à propos du décret de Pise (IV), s'applique à beaucoup d'autres monuments. Ce sont là des négligences évidentes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marini, Atti, p. 29-35.

Il nous reste à parler de deux faits: les signes qu'on trouve sur les diphthongues et ceux qu'on trouve sur des voyelles suivies de deux consonnes. Quant aux diphthongues, l'apex se voit assez souvent sur æ, rarement sur au, et il figure indifféremment sur l'une ou l'autre des deux voyelles dont elles sont formées. On a vu aût (IX), et on verra plus bas Plaûtius, Plâutio, Clâudiáe, Aûgustus. Il est inutile de relever tous les ae accentués; nous nous bornons à donner ici deux inscriptions où ils sont très-nombreux.

XIV.

DIS MANIB
TI. CLAVDIVS ALCIMVS FEC
SE VIVO SIBI ET CORNE
LIÁE SYMPHERVSÁE CON
TVBERNALI CARISSIMÁE
ET CLAVDIÁE PRIMITIVÁE
FILIÁE SVÁE ET SVIS
POSTERISOVE EORVM.

(Rome, Maffei, Museum Veronense, p. 153, 1.)

XV.

D. M.

ET MEMORIÁE AETERN

CALPVRNIAE SEVERÁE
FEMINÁE SANCTISSIMÁE.

VIVA SIBI PONENDVM PRECE
PIT. CALPVRNIÁE DELICÁTAE
ET EREDI.....

(Boissieu, Inscr. de Lyon, p. 482.)

Ici, les signes ne portent que sur la désinence des génitifs et des datifs de la première déclinaison; mais on trouve aussi quáeso (VII), Cácsaris (II), prácferam (VIII), áedituus (XXVI), áedilis (XXIII), práct[or] (XLV), prácf[cctus](XXVII), Aégypti (ib.), etc. Aurait-on voulu distinguer un son particulier que la diphthongue æ pou-

vait avoir dans certains mots et certaines désinences ? Nous en doutons, parce que les mots Caesar et Aegupto figurent aussi dans l'inscription modèle des obélisques d'Auguste (I), et ils n'y portent point de signes sur la diphthongue. Il est très-vrai qu'une diphthongue, qui n'est jamais brève, pouvait se passer d'un signe de longueur; il paraît cependant qu'on l'en marquait quelquefois inntilement.

La preuve la plus frappante et la plus inattendue de la justesse de notre explication se tire des mots redáctá (insc. 1), áctum (XXIV), cónstó, doléns (VIII), Mártis (VII) et d'autres semblables. En effet, si les signes dont nous recherchons la valeur marquaient la longueur des voyelles, ils ne doivent pas se trouver sur toutes celles qui sont indiquées comme longues dans nos Gradus. Les voyelles brèves dans les syllabes dont la durée est prolongée par le concours de deux consonnes en seront dépourvues; mais si une syllabe est longue à la fois par position et par nature, si elle a une voyelle longue, longue dans la bouche des Romains, alors le signe pourra s'y rencontrer. Nous avons examiné, au chap. II, la question de la quantité des vovelles dans les syllabes longues par position : il s'est trouvé que les inscriptions étaient, à ce sujet, parfaitement d'accord avec les témoignages des anciens et les indices fournis par l'étymologie. Il suffit de renvoyer à ces pages, où sont recueillis presque tous les exemples épars dans les inscriptions de nos trois séries; cependant quelques - uns ne pouvaient entrer

¹ Les vieilles formes  $aul\bar{a}i$ ,  $aur\bar{a}i$ , permettent de supposer que la diphthongue a sonnait comme a long +i au génitif de la première déclinaison; ailleurs, elle pouvait avoir en le son de a bref +i, et quelquefois même d'un simple e ouvert.

dans le plan que nous y suivions; nous les réunirons ici.

L'apex sur Márci (LXVII), génitif de Marcius, se justifie par le double a de Μααρκος, Μααρκιος, Μααρκελλος sur des monuments grecs, et de Maarco Caicilio dans une épitaphe dernièrement découverte près de la voie Appienne'. Prisco (LIII) rappelle l'orthographe grecque Πρεῖσχος, últra (VII) la vieille forme ouls citée par Varron 2, régni, régno (VII) la longueur de l'e dans rex, regis. Órnamentum (VII), órnámenta (XIX et ailleurs 3), órn[atrix 4], prouvent que nous prononçons mal ces mots qui commencaient par une voyelle longue, et cela fait mieux comprendre l'étymologie, d'ailleurs ridicule, de Varron, qui fait venir ornatus de ab ore natus. Cette observation s'applique aussi à órdinis, qu'on lit sur la Table de Claude (VII). Arcæ (LIV), mármore, úxsori pouvaient avoir la vovelle longue. Hérculi (XIII), Lémnus, Lémno sont d'accord avec l'orthographe grecque; Térpni a été marqué par une erreur de graveur 6.

#### DEUXIÈME SÉRIE D'INSCRIPTIONS.

L'examen des monuments de la première série, rapprochés de plusieurs textes anciens, nous a conduit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bœckh, Corp. inscr. gr., 887, 1157, 5644. Franz, Elem. epigr. gr., p. 248, et pour l'inscription latine Rhein. Museum für Philologie, VIII, p. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Lingua lat., V, 50.

<sup>3</sup> Dans une inscription dont le texte se trouve chez Gruter (481, 9), et où Marini a relevé 'Ornamenta decurionatus (Atti, p. 715).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jahn, Specimen epigr., p. 452, 8.

<sup>5</sup> De Lingua lat., V, 129, coll. v1, 76.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Les derniers exemples sont tirés de Marini, Atti, p. 715. V. aussi Kellermann, p. 412, 8.

au résultat suivant. Les signes accessoires, dont nous avions à déterminer la valeur, marquèrent dans l'origine la suppression d'une lettre, soit voyelle, soit consonne. Ils étaient de véritables apostrophes, et ils en avaient la figure : figure quelquefois conservée, plus souvent légèrement modifiée par les graveurs des inscriptions qui nous restent. On les employait surtout pour indiquer qu'une voyelle simple tenait lieu d'une voyelle double, que u remplacait ou, i remplacait ei; mais, dans ce dernier cas, il était plus ordinaire d'allonger la lettre. Comme ces diphthongues, ainsi que les voyelles doubles, avaient été ou avaient fini par devenir des signes purement orthographiques de la longueur des voyelles, la même chose arriva pour les apostrophes ou apices. On ne les considéra plus que comme des signes de quantité, mais on ne s'en servit ni beaucoup plus souvent ni beaucoup plus régulièrement qu'on n'avait fait autrefois des lettres auxiliaires.

Les inscriptions de la seconde série confirmeront ce résultat. On y trouvera quelques-unes qui ne le cèdent guère en autorité à celles de la première série; mais toutes n'ont pas la même valeur, et toutes ne sont pas non plus copiées avec la même exactitude. Il faut distinguer celles que nous reproduisons d'après les copies prises sur les lieux mêmes par Marini, Fea, Kellermann, Mommsen, Boissieu; elles méritent infiniment plus de confiance que la plupart des autres.

XVI. Fragment d'une loi. Blume, Iter Italicum, Berlo., 4824, t. II, p. 87, αὐτόπτης. Aujourd'hui à Florence.

<sup>...</sup>ISQVE LOCVS VBI QVIS ADVERSVS EA HVMÁTVS SEPVLTVSVE ERIT PVRVS ET RELIGIÓNE SOLÝTVS ESTÓ: EVMQVE S, F, S, QVI TENET EXARÁTÓ, NË QVIS ALVOS APIVM... DE EÁ RÉ REFE[RRE]... EDICEREQVE DEBETÓ.

XVII. Trouvé au Forum de Pompéi. Mominsen, Inscr. regn. Neap. lat., 2189.

RÓMVLVS MÁRTIS
[F]ILIVS VRBEM RÓM[AM]
[CONDI]DIT ET REGNAVIT ANNÓS
DVODEQVADRAGINTÁ ISQVE
PRIMVS, etc.

Les signes ne se trouvent que sur les syllabes longues de la partie principale de l'inscription, et c'est sur cette partie qu'on semble avoir voulu appeler l'attention du lecteur. C'est ainsi qu'on voit ex vótó au milieu d'une longue inscription, d'ailleurs dépourvue d'accents (Gori, Inser. Etr., t. III, app., p. 473).

XVIII. Rome, au Forum. Orelli, 2134.

ΑΠΩΣΙΚΑΚΟΙΣ ΘΕΟΙΣ. Εχ όπάςνιό. ΑΘΑΝΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑΙ. Εχ όπάςνιό.

XIX. Tibur, monument de M. Plautius, consul l'an II av. J. C. Orelli, 622, d'après Nibby, Viaggio, 1, 445 (Dominici de Sanctis, Dissert. de Plautiis, tav. 1, a quatre accents de moins).

M. Playtivs M. f. A. n.
Silvanys cos. VIIvir epylón.
Hvic senátys triympiiália
órnámenta décrévit
ob rés in Illyrico
bene gestás.
Sartia Cn. f. uxor, etc.

XX. Monument d'Atimetus Pamphilus, affranchi d'un affranchi de Tibère, et de sa femme Claudia Homonœa. Il est inutile de copier ces beaux vers, qui se trouvent partout. Nous relevons les mots accentués d'après Grut., 607, 4 et Osann, Sylloge inscr. fasc. IX, 490.

SI PENSÁRE ANIMÁS SINERENT CRÝDELIA FATA. SALÝS. LÝCEMQUE. NIL PRÓ-SVNT. DOLÓREM. VÓTIS. ÉRIPVIT. VICTÝRO. SECÝRÁ (OU SECÝRA) PROCEDIS MENTE. HÓC... TVMVLÓ. PAPHIÉ. DECÓREM. NONDVM BIS DÉNOS AÉTAS MEA VIDERAT ANNÓS, INIÉCERE. FÁTA. ATIMÉTI.

XXI. Tables des frères Arvales, réunies dans l'ouvrage de Marini. Celles dont les extraits suivent sont, la plus ancienne du règne de Tibère, et la plus récente du règne de Trajan.

T. IV, l. 5, [permis]sý consvlvm. l. 6, pró salýte Ti. Caesaris. l. 8, magister Frátrym A. l. 10, ob secýritatem.

T. V, l. 2, adfvérvnt. l. 5, pró magistro. l. 9, adfvérvnt. l. 11, Q. Plávtio.

T. XV, l. 4, Germánic(o). l. 6, Germánico. l. 7, Cós. l. 8, k. ianvár. l. 9, Arválivm. l. 41, in collégio adfvervnt. l. 43, nónas ianvar. l. 14, magister collégi Fratrým Arvalivm nomine vóta nyncvpávit. l. 16, Capitólio. syperióris anni. nyncvpávit. l. 17, M. Apóniys. l. 49, idvs ianvár.

T. XXIII, l. 13. Aproniánys (suívent quatre noms sans accent). l. 17, per calatórem et pyblicós eivs sacerdóti. L. 19, in lýco. l. 20, per calatórem et pyblicos eivs sácerdóti. l. 37, C. Iýnius Tadiys Mefitánys. nómine. l. 38, prò salvte Imp. Titi Caésaris... Cós. VIII et Caésaris DivI f. Domitiani Cós. VII et Iýliae Aug. l. 40, Qváe syperioris anni. l. 41, vaccás. vaccás. vaccas. l. 42, nyncypávit. l. Pompeió. l. 45, Catellió. Qvaé. l. 44, Caésar Vespásianys. l. 45, Caésar. Qvós nós sentinys dicere. l. 46, Nón. ian. Qváe proximaé. l. 47, eósqve salvós. l. 49, eó meliore. l. 30, Frátrym Arváliym. l. 52, [a]yrátis.

T. XXVI, l. 2, Nerváe Traiani. l. 4, Idvs.

T. XLVIII.

Neroni Caesari Germanici Caesaris f. ..... Flámini Avgystáli Sodáli Avgystáli Sodáli Titio Frátri Arváli Fétiáli Qvaestori ex sg.

L'apex sur Fratrém (XV, 44), les premiers apex de

sácerdóti (XXIII, 20) et de Fétiáli (XLVIII) ne peuvent être attribués qu'à des erreurs de graveur. Cependant, les Grecs écrivent tantôt φετιάλις, tantôt φητιάλις.

XXII. Salerne. Copié par Mommsen, 122.

T. Tettienvs Felix avgvstalis... accensvs consulí... ex quá symmá factum est fastígium.

XXIII. Nuceriae Alfaternae, Mommsen, 2096. Trouvé sous les cendres du Vésuve.

M. Virtió M. f. Men.

Cerannó aédilí IIvir. ivre

dIcvndo praéfectó fabrum Vvir.

cvi decuriónes...... popyló dedicatióne eivs

dederat dyýmviratym gratvitym

dederynt Nyceriae.

L'apex sur dvýmviratvm est étrange.

XXIV. Décret rendu l'an 26 après J.-C. par les centumvirs de Véies. Morcelli, *De Stilo*, n° 309 (Gruter, 6753 et ailleurs).

CENTYM VIRI MÝNICIPII AVGYSTI VEIENTIS RÓMAE IN AEDEM VENERIS GENETRICIS
CVM CONVENISSENT PLACVIT ÝNIVERSIS. DVM DECRÉTVM CONSCRIBERÉTVR INTERIM EX
AVCTÓRITÁTE OMNIVM PERMITTI C. IÝLIO DIVI AVGYSTI L. GELÓTI QVI OMNI
TEMPORE MÝNICIP. VÉIÓS NON SÓLVM CONSILIO ET GRATIÁ ADIVVERIT SED ETIAM
IMPÉNSIS SVIS ET PER FILIVM SVVM CELEBRÁRI VOLVERIT HONÓREM EI 1ÝSTISSIMVM
DECERNI VT ÁVGYSTÁLIVM NYMERÓ HABEÁTVR AEQVE AC SI EÓ HONÓRE VSVS SIT?
LICEATQVE EI OMNIBVS SPECTÁCVLIS MÝNICIPIO NOSTRO BISELLIO PROPRIO INTER
AVGVSTÁLES CONSIDERE CÉNISQVE OMNIBVS PVELICIS INTER CÉNTYM VIRÓS INTERESSE? ITEMQVE

PLACERE NÉ QVOD AG EÓ LIBERISQVE EIVS VECTIGAL MÝNICIPIÍ AVGVSTI VEIENTIS EXI-GERETUR ADFVÉRVNT

Q. Scaevivs Cyriátivs II Vir... M. Flávivs Ryfvs... C. Iúlivs Mervla
(Il y a quinze noms.)

A'ctym

GAETVLICO ET CALVISIO SAB. COS.

Tous les signes portent sur des voyelles longues, et peut-être aussi sur des mots qu'on voulait signaler à l'attention du lecteur. L'apex sur céntum est une faute (κεντυρίων) soit du graveur, soit du copiste. Le signe? marque la fin des phrases.

XXV. Décret d'Ostie, d'une date incertaine. Gori, Inscr. Etrusc., t. I, p. 308 (Orelli, 4109).

A'. DÉ. AEDILICIÓ. PATRÓNÓ. INDVLGENTISSIMÓ. QVÓ ANNÓ. SCRIBÁR(VM). CÉRARIOR(VM) ET LICTÓR(VM) ET VIATÓR(VM). ARGENTARIÓR(VM) ET NEGOTIATÓR(VM) VINARIÓR(VM) FRVMENTARIÓR(VM) LIBERTÓR(VM) ET SERVÓR(VM) PV-BLICÓR(VM). BENEFICIAR'IOR. CÝRAT'ORI LVSÝS IVVENALIS. GRÁTIS ADLÉCT(VS). QVADRÍGAM. SACOMÁR(IO). PRÓC(VRATORI).

On voit par ces extraits que cette inscription est négligemment gravée, et que les signes s'y trouvent tantôt après, tantôt avant la voyelle, une fois même après la consonne. On ne s'étonnera pas qu'elle renferme encore d'autres erreurs. Oléariór (vm) y est pour olea'riór; l'apex sur l'm de curatórum' est de trop. Je ne sais si Te'r (entina) se trouve en effet sur la pierre. Il doit y avoir aussi quelque erreur dans tógátór (vm); il paraît même qu'on a voulu mettre un autre mot. Dans les mots étrangers própolar (vm), dendróphorým, il y a des fautes de prosodie, mais des fautes excusables.

XXVI. Rome. Marini, Iscr. Alb., p. 10.

T. FLAVIVS EVARISTUS ET TI. CLAVDIVS //// GRAFVS AÉDITVI PORT. CREP. ET SEX. CAELIVS ENCOLPIVS ET TI. CLAVDIVS HERMA AÉDITVVS DE MONÉTA SIL-VÂNVM MONOLITHUM SANC. D. S. DD. SODAL. B. M.

XXVII. Messine. Morcelli, *De Stilo*, nº 295 (d'après Castelli).

L. Baebius L. f.
Gal. Ivncinvs
Praéf. fabr. praéf.
coil. IIII Raetorym
trib. mil. leg. XXII

DEIOTARIÁNAE PRAÉF. ÁLAE ASTYRVM PRAÉF. VEHICULÓRUM IVRIDICVS AÉGYPTI.

XXVIII. Cette inscription, ainsi que les deux suivantes, sut copiée à Rome par Juste-Lipse (De Recta Pron. lat. ling., c. 19, p. 95, Antv., 1586).

LIBERTA ET CONIVX PETRONIA CÁRA PATRÓNÓ
THALLYSA HÓC TYMYLO CONDITA LYCE CARET.

Gruter, 850, 8, y ajoute:

QVAÉ BIS VICENÓS COMPLERAT LÝCIBVS ANNOS EREPTA EST SVBITO CONIVGIS É GREMIO.

et plus loin

ocvlós et fáta.

XXIX.

L. PEDÁNIÓ L. LIB. EVPHRONI L. PEDANIVS CLÉMENS.

XXX.

DIS MÁNIBVS M. IVNIO CVRIONE EQ. R. LEG. XII. VIC.

XXXI. Rome, Marini, Inscr. Alb., p. 63.

C. Apisio C. l. Epaphraé patri.

C. Apísio C. f.

C. Apísio C. L. Félíci tatae

.... ET LIBERTIS LÍBERTÁBVSOVE MEÍS...

XXXII. *Ibid.*, p. 72 (moins exactement chez Orelli, 2432).

... Q. CAECILIO FERÓCI
KALATÓRI SACERDOTII
TITIÁLIVM FLÁVIÁLIVM
STVDIÓS Ó ÉLOQVENTIA E.
VIXIT ANNIS XV
MENSE I DIEBUS XXIII
FILIÓ OPTIMO AC
REVERENTISSIMO M. GAVIVS CHARINVS.

## XXXIII. Rome. Marini, Atti, p. 711.

DIS MÁNIBVS
FORTÝNÁTÓ MYSSVLV V. A. V
M. X
CLÓDIA PRÍMA
FÉCIT VERNAE
SUÓ.

*lb.*, p. 712 : Fortúnáta. — *lb.*, p. 712 : ... Fecit... Augustálium... pverórum ... úra...

# XXXIV. Rome. Marini, Atti, p. 712.

A. Memmio Claro
A. Memmivs Vrbanys
conlíberto... Hoc quoque titulo
superos et inferos testor deos
uná me tecum congressum
in venálicio úna domo liberos
esse factos neque ullus unquam
nos dívnxisset nisi hic tuus
fátalis dies.

Dans Díunxisset, l'apex tient lieu d'une lettre supprimée : c'était là sa première fonction. XXXV. Rome. Marini, Atti, p. 743.

M. CVRIO N ///// HERAE
CVT'IAE M. F. SABINAÉ
CVTLE ANATOLE (SÍC) AVIAÉ
CVTLAE APIIRO
CLYMENO PVERO
T. CVTIVS
EPIGONYS ARVIAS POSVIT.

Le nom Cýtiae revient trois fois dans cette inscription, une fois le signe s'est égaré. Qu'on admette donc que des erreurs de ce genre ont pu être commises ailleurs, sans qu'il soit toujours possible de les démontrer avec la même évidence.

XXXVI. Mommsen, 3642.

M. Allio. M. l. Blasto Avgystali Capvae ... hvic monimentó cédvnt ex agró qvóqvó versv pedes ovinovageni.

XXXVII. Ib., 6313.

[A] EDEM VICTORIAĖ AVGVSTAĖ. COLLEGAS. SVA PEQVNIA. POPVLO. VA LĖ.

XXXVIII. Ib., 6923.

DIS MÁN. SAC.
ALLIDIAE EGLOGE
SALÝTÁRIS ET RESTITVTA
FILIAE SVAE
CÁRISSIMAE
INFELICISSIMI FÉCÉR.

XXXIX. Fabretti, Inscr. antiq., p. 467, nº XXXII.

D. M.
I'LIADI HELVIDIÁE
PRISCILLA'E DELICIO
... HELVIDIA LAODICÉ
FÍLIA'E DVLCISSIMA'E.

XL. Ib., nº 315, In Xenodochio Lateranensi.

D. M.
FLÁVIÓ VETTÓNI
PATRI INDVLGENTISSIMÓ.
T. FLÁVIÓ VETTIÁNÓ
FLÁVIA VETTILIA
FEGIT.

XL1. Ib., nº 316, Sassinæ.

T. Titio Adivtóri et Titiae Tháidi T. Titivs Genellys fécit.

XLII. Ib., nº 318 (Or., 2889), In via Janiculensi.

DÍS MÁNIBVS
P. AVIDIÓ P. F. SERGIA
MATRINIÓ CAES. N.
A' APOTHECA TRICLINI
... FRAT. PUISSIMÓ...

XLIII. Ib., nº 320.

D. M. | FLÁVIA | ZOSIME | FLÁVIAE | IANVÁRIA | FILIÁE | FÉCIT.

XLIV. Kellermann (ap. Jahn, Spec. Epigr., p. 113). Au Vatican.

> DÍS MÁNIB. SACR. IVNIA PANNY∃IS MODESTÓ NEPÓTI SVÓ.

XLV. Ib., p. 114, nº 13. Ostie.

C. Fabió Longí p. p. f.
Longí p. p. n. Fabí Ryfi
pró, n. (pronepoti) C. Grattí ab. n.
Vot. Agrippa'e
pra'etori sacrís Volk...
Dec. decr. decyri[ó].....
aedili II...

XLVI. Fea, Relaz. di un viaggio ad Ostia, p. 42 (Jahn, Spec. epigr., p. 129).

P. APICÁTIVS P. F. CLA. CELER
VIX. ANN. XXVI MENS. IIII
DIÉBVS IIII
VETTIA .). LIBERTA ERÔTICE
MINIÁRI ATIMÉTI
C. MINIÁRIVS ATIMÉTVS PROCÝ.
SOCIORVM MINIÁRIARVM
P. APICATIVS P. F. PRISCYS
V. A. XXVI M. IIII D. III.

XLVII. Jahn, *Specim. epigr.*, p. 129, d'après Marini. Règne de Tibère.

L. Antistio C. f.

Veteri...

mynicipes Gabini

praefectura

SEX. MÁRCI TERIS ET C. VÁRINI CANACIS.

XLVIII. Jahn, ib., p. 433, 11, d'après Cardinali. An 51 après J.-C.

Ti. Clavdio Caesare Avg. Germánico V Servio Cornélio Orfito Cos. Isidi invictal et Seráp... Maídivs (1. M. Aídivs) Serhiliai Ahiol... Lib. Amerimnys ex Jisy.

XLIX. Jahn, *ib.*, 433, 42, d'après Lupi. Trouvé à Syracuse.

D 6 M 6
ErótI Ivni Ivliáni Pro
cós, ser. cvbicvlarió
,.. fécit...

L. Jahn, ib., 134, 16, d'après Fea. Trouvé à Rome.

... [PRO] SALVTE TI. CÆSARIS
AVGVSTI OPTIMI AC
IVSTISSIM1 PRINCIPIS...

# I.I. Boissieu, Inscript. antiques de Lyon, p. 98.

D. M.
IVLIAE HELIADIS
SEX IVLI CALLISTI
ET IVLIAE NICÉS
FILIAE FLAMINIC. AVG.
QUAE VIXIT ANNIS
XXV MENSIBVS II...

## LII. *lb.*, p. 479.

D. M.
ANTÓNIAE SACRI
LÍBERTAE TYCHÉNIS
M. ANTÓNIVS SACER
HIHH AVG.
CONIVGI
ET ANIMAE OPTIMAE
ET SIBI CARISSIMAE.

## LIII. Ib., p. 278.

TIB. POMPÉIO
POMPEI IVSTI FIL.
PRÍSCO ADVR
CO OMNIBVS HONO
RIBVS APVD SVÓS
FVNCT[0] TRIB. LEG. V
MACEDONICAE
IVDICI ARGAE
GALLIÁRVM III
PRÓVINC, GALLIÁE.

## EIV. Ib., p. 279. Fragment.

... APVD SVÓS FVNC TO IVDICI ÁRCAE | GALLIÁRYM | TRES PROVINCI.

## LV. Ib., p. 392.

. . dédicátióne | dóni hvivs | omnibvs | návigantibvs 🛣 III | dedit.

LVI. Epitaphe en vers du second siècle, Jahn, Spec. epigr., p. 134, d'après Fea.

HÓC EGO SYM TYMYLO MARCIANYS REDDITYS AEVO NÓNDYM PERSEPHONES SPERÁBAM VISERE RÉGNA CONSYLIBYS TYNC NATYS ERAM ITERÓQVE SEVERO ET FYLYO PARITER QVO CAEPI DYLCIS HABÉRI.

Et dans les vers qui suivent : o'. spés. si'. clotho'. crébré. nón.

LVII. Au musée du Vatican. Kellerm., Specim. epigr., p. 407 (Osann., Sylloge inscr., p. 458, 490 et ailleurs).

VIBIA PHRYNE VIXIT TER SENOS ANNOS.

CARA MEIS VIXSI. SVBITO FATÁLE RAPINA
FLÓRENTEM VITÁ 'J' SVSTVLIT ÁTRA DIES.

HOC TYMVLO NYNC SYM. CINERÉS SIMVL NAMQVE SACRÁTI
PER MATREM CÁRAM SYNT POSITIQVE MEI.

QVÓS PIVS SAEPE COLIT FRÁTER CONIVNXQ PVELLAE
ATQVE OBITYM NOSTRYM FLETIBYS VSQVE FLYVNT.

DI MÁNÉS ME ÝNAM RETINĚTE VT VIVERE POSSINT
QVÓS SEMPER COLVÍ VÍVA LIBENTE ANIMÓ
VT SINT QVI CINERES NOSTRÓS BENE FLORIBYS SERTÍS
SAEPE ORNENT DÍCAT SIT MIHIT TERRA LEVIS.

La copie de Vettori (Diss. glittogr., Rome, 1739), porte quelques accents de plus, qui ont pu s'effacer depuis. V. 1 rapiná; v. 3, hóc; v. 4, mátrem; v. 5, puellaé; v. 6, flétibus; v. 9, cinerés (V. Bandini, De Obelisco, p. 59).

LVIII. Au musée de Naples. Mommsen, nº 6444.

... Longym et lýcty défléta parentym
Ne preme nam tenerí corporis ossa tegis.
Ossa parens macylat lacrymis cineremqye fatigat
Flétibys. Hey Bebryx sic miserande iacés.
Nóndym septenis bis té perdýnerat aetas
Formosym cantý detinet iste rogys.
Déliciým domin[1 s]pes expectáta parentym.

et dans les vers mutilés qui suivent: Édidicisse. D'ailleurs, le graveur s'est trompé en mettant un second apex sur délición.

LIX. Maffei, Mus. Veron., p. 170, 3.

Telephys hác séde Ivcvnda Pothysque quiescent Débita cum fátis venerit hóra tribys. Hic locys heredi ne cesserit, inviolati Sint cinerés tum quós cána favilla teget.

Par une distraction étrange, Maffei et Orelli (1777) n'ont pas vu que ivenda est un nom propre, et ont eru trouver dans ces vers trois déesses du destin, tria fata.

LX. A Pérouse. Vers mutilés, Marini, Atti, p. 713; Kellerm., Spec., p. 111.

//// Hic mihi synt sédes ae //// Ossaqve diléctae con ////

LXI. Épitaphe en vers d'un affranchi de Domitilla. Marini, Iscr. Alb., p. 87.

Nón cognóminis. Nymerósa. hymó.

LXII. Parme. Épitaphe en vers, Jahn, Specim., p. 430, d'après Lama.

Plenős. Octónós. tále.

Si le trait horizontal alterne, en effet, dans cette inscription avec les accents, cela fait bien voir que ces derniers sont des signes de quantité.

LXIII. Rome. Compilation de vers, Kellerm., Spec., p. 410.

NÉMO. TÓTOS, TÁLIS. UNI. RÉGIBVS.

## LXIV. Au musée de Naples. Mommsen, 2532.

SEX, PVBLICIVS BATHYLLVS
ACCÉNSVS CÓNSVLI AVGVSTÁLIS
PVTEÓLÍS ET VENAFRI SIBI ET
VRVÍVINEIAE L. L. MODESTAE VXÓRI SVAE
ET L. VRVÍVENIO ADIÝTÓRI ET
C. IVLIO AVCTO RFÁTRI.

Il faut probablement attribuer à une erreur l'accent sur la pénultième de PUTEOLIS.

LXV. Nous réunissons, sous ce numéro, plusieurs mots accentués que Marini a extraits de diverses inscriptions. V. Atti, p. 713.

Colláta. sociórym. svá. pecvniá. amicórym, aére. collátó. primó. qvás. — DI's mánibys. sé. fecér. — Mánibys. Antóniae. Panerótis. Helenés. — Patrónae. vxóriqve. eórym. décesserit. potestásqye. — Mánibys Vrsyláe. fécit. Acrátys. contybernáli. — M. Fabió. Evtyché. amicó. optimó. Iýliys. — Conciliátym, ideóqye. viderí. statiónibys. qvadragéna. Iýdiciym. labóri. valé. insymptárym. tálem. té. tamdiý. égerit. Hyméto. Diánae. pedagógo. tytóri a pypilláty. Iylió. frátri. Iýliae.

et plusieurs autres que nous passons ou que nous citons ailleurs.

D'autres inscriptions pourraient être ajoutées à celles qu'on vient delire. Nous renvoyons à Marini, Iser. Alb., p. 414, 443. Mommsen, Inser. regni Neap. lat., 1522, 2007, 2257, 2264, 2266, 2294, 2327, 2336, 2337, 2338, 2383, 2430, 2438, 2439, 2468, 2534, 2679, 2693, 2694, 2899, 3197, 3210, 3390, 3395, 3415, 6346, 6348, 6379, 6449, 6757, 6759, 6773, 6865, 6879, 7040, 7070, 7101. Mommsen, Verhandlungen der Kön. Sächsischen Ges. der Wiss. zu Leipzig, Philol.-histor. Klasse, 1, p. 287 (cp. Fea, Frammenti dei

fasti cons., p. XLIV, n° 19). Orelli, 1621, 2525, 2818, 2836, 3785. Ces inscriptions et assez d'autres portent plus ou moins de signes accessoires au-dessus de voyelles longues, et pourraient à ce titre figurer dans cette seconde série. Mais il est inutile d'ajouter des preuves nouvelles à ce qui nous semble plus que suf-fisamment établi.

#### TROISIÈME SÉRIE D'INSCRIPTIONS.

Les signes qui marquent ordinairement la longueur des voyelles sont quelquefois employés comme signes de ponctuation et d'abréviation; quelquefois ils sont mal placés, jetés comme au hasard et n'indiquent rien, si ce n'est la négligence ou l'ignorance des graveurs. Nous ne pouvons négliger ces irrégularités et ces bizarreries sous peine de laisser notre travail incomplet. Nous les réunissons donc dans cette troisième série.

Voici d'abord des inscriptions dans lesquelles l'accent aigu ou l'apostrophe tient lieu du point. Les nº IX, X, XI de la première série en offraient déjà des exemples.

LXVI. Gori, Inscr. Etr., t. III, app. p. 52, nº 57; Mommsen, Inscr. regni Neap., n° 3091.

D. M.
DONATÁ H' S'
EST' VIXIT' AN'
NIS' XVII' SAL
VIVS' CONIVG' PI
ISSIM' FECIT.

LXVII. Grut., p. 410, 8. Route d'Ostie à Rome.

F. Flav'vi'vs Constans' p' p' sibi' et' svis' liber tis' libertabvsqve' posterisqve' eorym se vivvs inchoavit et Flavil Sabi nvs' et' chrestvs' liberti' et' heredes eivs' cym maceria clvsvm consymmaverynt.

On sait que le point, qui ne devrait se placer qu'à la fin des mots, se trouve quelquesois entre les syllabes d'un même mot. Il en est de même du signe qui, dans ces deux inscriptions, remplace le point au milieu des mots an'nis' et Flavvi'us. Dans ce dernier mot il y a, en outre, un v de trop.

LXVIII. Kellermann, Spec., p. 128. Rome.

D. M.
CLVTVRIA EVTYCHI'S ET CL'
VRBICVS' DONABERVNT'
C' STATILIO HOSPI'
TALI ET STATILIAE TH
IBENI' LIBERTI' LIBQ'
POSTERISQ' EORYM

Ici, c'est l'apostrophe qui remplace le point. On peut voir d'autres exemples de cet emploi, soit de l'apostrophe, soit de l'aigu, chez Muratori, t. I, p. 68, 4 = Gori, I, p. 486; Gori, I, p. 52, 109; Passionei, p. 89, 36. 455, 5. 459, 22. 464, 9 et 10. 465, 44; Orelli, 502, 4262, 4379; Mommsen, 6472, etc. Chez Passionei, p. 78, 84, l'accent alterne avec le point et la feuille. Dans une inscription dont Gruter (99, 1) donne le texte, et Kellermann (Spec., p. 416, 419, etc.) les signes accessoires, ils remplacent le point une ou deux fois à la fin d'un mot complet, et plusieurs fois pour indiquer l'abréviation d'un mot. On y lit... Mesori-

BVS MACH. F' P' (Mensoribus machinariis fori pistorii), QVIB' EX' S. C. COIR LIC... D'autres exemples de l'accent employé comme marque d'abréviation, ou bien du point ou de la ligne horizontale, se trouvent chez Kellermann, p. 418, 449, 423, 426, 427. Citons: B'M' (bene merenti), F (fecit), IMM(immunis), VA' (Valerianus), M (Manibus), M (mille), \* (denarios).

Voici maintenant les erreurs et les bizarreries.

LXIX. Monument de Ti. Plautius Ælianus, pontife et deux fois consul, d'abord en 47 et une seconde fois sous Vespasien, le même qui est mentionné chez Tacite, Hist. IV, 53. Nous donnons les mots accentués de cette inscription d'après Dominici de Sanctis, Dissert. de Plautiis, tav., II, dont la copie doit être préférée à celle de Gruter (p. 453), bien qu'elle ne soit peut-être pas non plus d'une exactitude parfaite. On peut voir le texte de l'inscription chez Orelli, n° 750.

REGIBVS (deux fois). REGES. REGEM. RÖMANA. RHOXOLÄNORVM. EREPTOS. PRÖTVLIT. SENÄTYS. ORNÄMENTÖRVM.

Transdùxit. Mòtym. Bastarnòrym. Lègatym. Vespasiànys. P'R (populo romano).

REMISIT. QVOQVE. ACHERRÔNENSI (p. A CHERRONESO).

Cette inscription étonne plutôt par la figure que par la place dessignes accessoires: car, à trois exceptions près, qui ne peuvent être que des erreurs, ils se trouvent tous sur des voyelles longues; une fois le signe indique l'abréviation d'un mot. Quant aux figures des signes, nous ne savons si elles sont fidèlement reproduites. La première est peut-être une apostrophe un peu plus inclinée qu'à l'ordinaire; l'autre marque certainement aussi la longueur des voyelles.

LXX. Décret de Tegianum en Campanie. Gruter, 484, 6 (Orelli, 2533).

Longues: Róm(ano). Tegiánenslym. cl'vi amantissimó. ferró. ordó. meritó. pró. venatióne.

Brèves: Ádlectó. Ádministravit. Ád honorem qvóqve. Ád cymvlanda mynera. Módestia.

Dans cette copie, l'apex n'est pas mieux placé que l'i allongé: on y trouve aussi: In ordinem decurlon. diem. patriae. Mais il faut dire que Gervasio (cité par Mommsen, 2569) assure qu'il n'a pas vu un seul accent sur ce monument.

LXXI. Jahn, Spec., p. 133, 13, d'après Fea, Framm. di fasti, p. XXX, 1.

... IIII viro viarym cvrandarym trib. mil. leg. V macéd. Q. vrbanó. aedil. pleb. ceriál. praet. legató provinciar. Siciliae et Asiae procós. prov. Galliaé narbonens. legato legionis VIII Avgystáe L. Vettivs Felix et P. Nóvellivs Atticvs amici.

Je ne sais si l'accent sur Macéd, peut être considéré comme un signe d'abréviation. Voyez paedág pour paedagogii dans une inscription, d'ailleurs bonne (Or., 2938). Celui de Nóvellius est encore plus étrange. Sur un monument de Pompéi (Mommsen, 2370), on lit C. Novellius, et sur un autre (ib., 2335), C. Veneriús. Marini cite T. Vibius (Atti, p. 712) et Euhódiae (ib., p. 713).

LXXII. Rome. Le texte d'après Gruter, 1142, 10, les accents d'après Marini, Atti, p. 713.

DIS MANIBVS
IVLÍAE MYRSINÉS
C. IÝL. ÉPITYNCHANVS
VXÓRI CARISSIMÁE
OPTIME DE SE
MERITA'E.

On voit, par l'apex sur IvL., que IvLíae est une erreur.

LXXIII. Marini, Atti, p. 710. Ostie.

GERMÁNICO | CAESÁRI | T. CAESÁRIS | AVG. F. | DECVRIÓNYM....

Ici encore les signes semblent s'être égarés après la consonne s, qu'ils devraient précéder. C'est ainsi qu'on a gravé Cornelio pour Cornélio sur un Monument d'Agrigente (Zaccaria, Istituz. ant. lapid., p. 336).

LXXIV. Fabretti, p. 471, XXXIII.

Longues: C. Iúlius Aug. L. Narcis[svs] á. honó... [de]dicátion. imáginis. decuriónes. decréverunt. cénáticum.

Brèves: Spécyláris. cért. sacérdótibys. dédit. cóntýbernális.

LXXV. Fabretti, p. 235, nº 619.

D. M.
Q. TEREŃTI PRISCI'ANI.
VIŃIT ANNIS IIII MEN
SIBÝS VII. FRYMENTYM
PVBLICÝM ACCÉPIT MEN
SIBÝS VIIII.
TERÉNTIA SABINÁ
ALYMNO FECIT.

Dans la copie de Fabretti, les signes sont si irrégulièrement formés, qu'on se demande si ce ne seraient pas des fissures de la pierre. LXXVI. Maffei, *Mus. Veron.*, p. 82, 2 (Morcell., 1, p. 45; Orelli, 1494): Gravée l'an 85 après J.-Ch.

CLAVDIA ATTICA
ATTICI AVG. LÍB. A RÁTIÓNIBVS
IN SACRARIO CERERIS ÁNTIATÍNAE
DEOS SVA IMPENSA POSVIT
SACERDOTE IVLIA PROCVLA
ÍMP. CAESÁR. DÓMITIANO
AVG. GERM. XI COS.

Si la copie est exacte, les signes sont jetés au hasard sur la pierre par un graveur ignorant.

LXXVII. Trouvée à Rome. Marini, Atti, p. 711; Mommsen, 7119.

D. M. Váleriáe Sátvrnináe Vix. ann. VIII. dieb. XV L. Válerivs Márrá et Váleriá Hermione párentes.

Aurait-on marqué la première et la dernière syllabe des noms propres pour les mettre en évidence? On lit: M. Válerivs Messala (à côté de P. Lýcllivs. Idvs. Cae'sar) sur un fragment des fastes d'Ostie, relatif aux années de Rome 772 et 773. Voyez Mommsen dans les Verhandl. der K. sächs. Ges. der Wissensch. zu Leipzig, Philol.-histor. Klasse, 1, p. 286.

LXXVIII. Grenoble, Orelli, 2213, d'après Millin, May. Encycl., 1805, 4, p. 71.

D. M.
Sex. Ivl. Condiáni def. ann. XXV
flámínís Ivvéntýtis (j. č. v. aédili
M. Válerivs Ivliánvs sócer ét
Vál. Sécvndillá cónivgi piissimo.

On lit chez Marini (Atti, p. 711, sq.), Clódiaé Sécun-

dillae et Arruntia Cyrill'a; chez Mommsen (6779), Pómpónio, quoique le premier o de ce nom soit bref (Πομπώνιος).

LXXIX. Lyon. Boissieu, p. 265.

Q. Ivlio Sevekno
Seqvánó omnib.
Honóribvs in
Ter svos fyncto
Patrónó splendi
dissimí corporis
N. Rhódanicor. et
Arár. cví ob innóc.
Mórvm ordo cívi
Tatis sváe bis statvas
Decrevit inqvisitó
ri Galliarym tres
Próvinciáe Gall.

LXXX. Veletri. Or., 2403, et Jahn, Spec., p. 132, 10, d'après Çardinali, Iscriz. Velit., p. 5; cp. Marini, Atti, p. 713.

MATRÍ DEVM ET' NAVI SALVIAE Q. NVNNIVS TELEPHÝS MAG. COL. CVLTÓ. EIVS D. S. DD.

LXXXI. Baies. Mommsen, 2756.

M. Antónivs rvflivs

MILES EX V (quinqueremi) Victória sibi

ET L. Ivlio Apollinári fratri

múliti ex III Diána vlxit

Annis XXXVIII mil. an. XIIX

ET LIBÉRTIS LIBERTÁBVS POSTE

RISOVE EÓRYM.

A voir un apex sur l'e bref de LIBÉRTIS, on dirait que

l'auteur de cette inscription eût voulu marquer l'accent tonique.

LXXXII. Marini, Atti, p. 712.

LVCRINAE IVCVNDAÉ
P. LVCRINVS P. L. THALAMVS
A CORINTHIS FABÉR
LOC. ÉNT. EST X M ARGÉNT.
SIBI ET SV. POS.

LXXXIII. Modène. Jahn, Spec., p. 431, d'après Cavedoni (Marmi, Mod., p. 237, 31).

D. M.
Q. Sosi Georgi
ivvenis optimi
pientiss. parentes
Víxit an. XL., Deces.
in Sicilia Syracvsis.

LXXXIV. Gori, Inscr. etr., t. 1, p. 438, nº 51.

VOLVSIA
PVLCHRA
VRSVLÓ. VERNAE
SVÓ, KARISSIMO
POSVIT, VÍX, ANNÝM
MÉNS, VIIII. DÍES. XXI.

LXXXV. Inscription chrétienne de 317 ou 330; Marini, Atti, p. 713.

INNOCENTIA. QVÁE. ANNÍS. DI'ES.

LXXXVI. Nous avons réservé pour la fin les monuments sur lesquels le signe accessoire prend la forme d'un accent grave. Voyez plus haut n° LXIX.

a. Osann., Sylloge, p. 469, nº XVII; cp. Marini, Atti, p. 713.

DIs manibys sac. Calàmys Ti. Claydii Caesaris Avgysti Germanici Pamphiliánys villicys ex horreIs Lolliánis ex d. dd. s. d. d.

b. Marini, Atti, p. 712.

Valeria J. Liberta Sàbina vixit annos XLIII. Tiberivs Clavdivs Avgvsti L. Bianor et Ti Clàvdivs Ti. filiús Bianor natvs merenti DIs M.

c. Gruter, Corrigenda, t. IV, p. 340, d'après Smetius.

ATTIÁ P. L. | HILÁRITAS | V. AN. XXIX. P. ÁTTIVS ATIMÈTÝS | AVG. MÉDICÝS ÁB OCVL. | H. S. E.

d. Jahn, *Specim.*, p. 431, 5, d'après Cavedoni, *Marmi Moden.*, p. 179, 43.

C. Tinvlevs T. f. | Miner. | Votym | s. l. m.

Ici, il semble évident qu'on ait voulu attirer l'attention sur le nom propre par toutes sortes de petites lignes, d'ailleurs insignifiantes.

e. Kellermann, ibid., p. 405; du troisième siècle.

DEO INVIC.
PRO SALVTE
ET INCOLV
MITAT. PAMPU[Y]
LI DISP. AVGG. NN
FORTVNATVS
ARCARIVS.

Ici les graves se trouvent sur des préfixes à voyelle brève.

La plupart des monuments de cette troisième série ont peu d'autorité, et, s'ils présentent des fautes et des bizarreries, cela n'étonnera pas ceux qui ont quelque habitude des inscriptions et qui savent combien l'orthographe y est négligée. E bref y est souvent rendu par la diphthongue AE; I bref par l'I allongé 1, et ces abus n'empêchent personne de reconnaître quels sont le bon usage et la valeur réelle de ces caractères. L'abus de l'apex n'est pas un fait plus extraordinaire; il ne doit pas nous empêcher de reconnaître que ce signe était destiné, dans l'origine, à marquer la suppression d'une lettre, et, ensuite, à marquer la longueur des voyelles. Des textes anciens, des monuments nombreux et excellents, ne laissent point de doute à ce sujet.

Par rapport au sujet principal de ce livre, les recherches sur les inscriptions ont fourni un double résultat. L'un est négatif: nous savons que les inscriptions ne peuvent rien nous apprendre sur l'accent tonique dans la langue latine. L'autre est positif: nous avons recueilli quelques données sur la quantité des voyelles dans les syllabes longues par position, quantité qu'il faut connaître pour appliquer les règles de l'accent latin.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. Zell Handbuch der römischen Epigraphik, II, p. 44, 61, et les auteurs qu'il cite.

# APPENDICE.

#### L'ACCENT SANSCRIT ET LE PRINCIPE DU DERNIER DÉTERMINANT.

Vergleichendes Accentuations-System des Sanscrit u Griechischen. von Franz Bopp. Berlin. Dümmler, 1854.

C'est entre les mains de M. Bopp que la grammaire comparée, tant de fois rêvée et entrevue, est devenue une science, avant sa méthode, son code et son domaine. Il a examiné un à un tous les ressorts de ce mécanisme admirable qu'on appelle le langage humain, chez les peuples qui l'ont porté au plus haut degré de perfection; il a comparé dans tous les idiomes indo-européens les éléments des mots, la flexion, la formation de toutes les parties du discours; signalant partout une origine commune, un développement un et multiple à la fois. Cependant, dans la grande Grammaire comparée de M. Bopp, il est à peine question de l'élément le plus délicat, qui planc en quelque sorte et qui domine sur les autres éléments de la parole. M. Bopp semble avoir senti cette lacune : il vient de consacrer un volume entier aux accents sanscrits, qu'il avait passés sous silence jusqu'à présent, et dont des travaux récents nous ont révélé l'existence. En effet, il ne suffit pas d'étudier les disjecta membra poetæ. Si l'àme est l'entéléchie du corps, si l'accent est l'àme du mot, il doit se combiner avec ce dernier d'après des règles fixes, d'après un principe stable. M. Bopp semble admettre une règle, il repousse le principe. Il reconnaît des effets matériels dans le poids des vovelles, des syllabes; il nie des influences organisatrices plus secrètes, mais, ce nous semble, tout aussi certaines et tout aussi puissantes.

La règle de M. Bopp, la voici : le sanscrit accentue de préférence la 1<sup>re</sup> syllabe des mots, quelle que soit leur étendue ; ce mode, d'après lui, est le plus énergique et le plus ancien. Il est prépondérant dans la langue. L'accentuation qui s'en éloigne, en se rapprochant de la fin du mot, doit être considérée comme une dégénérescence, comme un affaiblissement. L'accentuation grecque est donc plus faible que celle des Indous.

De toutes ces assertions, il n'y en a qu'une scule que nous puissions admettre, c'est le fait matériellement prouvé, que le sanscrit accentue, dans un très-grand nombre de cas, la 4re syllabe des mots. Nous ne pensons pas que ce fait se trouve en désaccord avec le principe, établi

par nous ailleurs, du dernier déterminant. Que M. Bopp nous permette à nous, qui l'admirons, de persévérer cette fois dans une opinion différente de la sienne, et qu'il nous pardonne de profiter des lumières qu'il nous a prêtées pour le combattre sur un terrain où, le premier, il nous a servi de guide.

#### SON DE L'ACCENT SANSCRIT.

Si l'accentuation descendante, celle qui atteint la 4re syllabe, est la plus énergique, comment cette énergie se traduit-elle dans la langage? Nous regrettons que M. Bopp ne se soit pas expliqué sur ce point, qu'il ait complétement passé sous silence le son de l'accent. S'il y avait porté son attention, nul doute qu'il ne se fût aperçu de tons les inconvénients de son système. Dans le doute où il nous laisse à ce sujet, nous devons supposer qu'il donne au mot accent le sens qu'il a dans la grammaire moderne en général, et pour les Allemands en particulier. L'accent aujourd'hui est un coup, un appui de la voix. Si la peusée instinctive de l'illustre savant avait conservé cette valeur à l'accent sanscrit, il serait facile de le réfuter. En sanscrit, la syllabe aiguë peut être suivie d'un nombre indéfini de longues, comme dans b'árēyātām (φέρωσθον). Ces longues, l'énergie de l'accent moderne les aurait toutes abrégées.

L'accent sanscrit aura donc été musical, plus musical que l'accent grec même, qui a déjà subi le jong de la quantité, et qui revêt déjà un caractère un pen plus logique. L'accent sanscrit est plus musical, parce qu'il n'èprouve aucune difficulté à dominer sept ou huit syllabes là où l'accent grec n'en peut dominer que deux. Les valeurs prosodiques ne peuvent rien sur le premier, parce que l'aign ne devient jamais circonflexe, et que mātis (μπτις, μπτις en gr.) a l'aign, absolument comme μήτις, σστε, mots formés par voie de parathèse. Y a-t-il contraction de deux syllabes, dont l'une est accentuée (udattara), l'aign est souvent remplacé par le svarita (τὸ μέσον), qui tient le milieu entre l'aign et le grave, c'est-à-dire que le son de voix plus sourd de la syllabe qui n'est pas aigné l'emporte sur le son plus élevé de cette dernière. Ainsi, tanúi fait tanvì, túam = tvàm. Même dans ces cas relativement rares, nons sommes forcés de reconnaître des effets d'intonation, et non l'influence de la quantité prosodique.

L'accent sanscrit est aussi moins logique que l'accent grec. Si l'accent, en général, marque l'unité du mot, et en dessine fortement les limites, le commencement et la fin, qui ne voit qu'un accent qui est toujours rapproché des désinences, et s'y pose très-souvent, accuse cette unité plus nettement que l'accent sanscrit? Comment celui-ci exercerait-il une action sérieuse sur une terminaison éloignée de 5, 6, 7 temps de l'aigu?

En effet, il était si faible qu'il ne pouvait empêcher les mots de s'accrocher, pour ainsi dire, et de s'enlacer d'après des lois euphoniques, dont la multiplicité a lieu d'effrayer ceux qui abordent l'étude du sanscrit. Les hauts et les bas de la voix désignaient très-nettement en grec l'étendue du mot, et dans les proparoxytons, par ex., la voix descendait comme sur deux gradins jusqu'à la désinence, dont le son eût été beaucoup trop sourd, si la voix avait pu remonter à la 4me syllabe. En sanscrit aussi, la voix passe du son aigu d'abord au svarita, puis au son grave; mais arrivée là, c'est-à-dire à son niveau habituel, elle ne s'abaisse plus; elle proponce sans difficulté une série de syllabes avec la même intonation, et sans faire prévoir le point où elle s'arrêtera. Qui ne voit que ce système ne saurait être favorable à l'unité des mots et à la clarté de la pensée? D'ailleurs, on connaît l'axiome si bien établi par J. Grimm, que l'influence de l'accent est toujours en raison inverse de la fermeté des valeurs prosodiques. Où cette fermeté éclate-t-elle plus visiblement que dans le sanscrit, dont le vocalisme a pour chaque nuance de quantité des signes particuliers ?

## L'ACCENTUATION DE LA PREMIÈRE SYLLABE N'EST PAS LA PLUS ÉNERGIQUE.

L'accent sanscrit étant musical, son intensité ne peut être mesurée que par l'élévation de la voix. Si la règle de M. Bopp était juste, l'accent dans ἄνθρωπος serait plus fort que celui de ἐννέα, de παρθένος, de καρκίνος, des diminutifs en ύλος, etc. C'est déjà bien peu vraisemblable; mais l'accent de ἄνθρωποι, de ἔλεγον, de ἔραπαν, serait aussi plus fort que celui de ἀνθρώποι, de ἐλέγον et ἐφάπαν (pour ἐλέγοντ, ἐφάπαντ), quoique cette manière d'accentuer, particulière aux Doriens, ait été la plus ancienne. Pour maintenir sa thèse, il reste à M. Bopp d'avancer que l'accentuation attique (ἄνθρωποι, etc.) est plus ancienne encore que celle des Doriens; qu'à une époque primordiale ἄνθρωποι a été proparoxyton, tout en formant un molosse; que, plus tard, la longueur de la désinence a attiré l'accent, qu'en dernier lieu, celle-ci s'est abrégée, et a permis à l'accent de remonter à son ancienne place.

Disons, toutefois, que la règle de M. Bopp renferme une apparence de vérité, qu'il y a une série d'oxytons (appelés par nous oxytons faibles 1), dont l'accentuation était certainement peu sensible. Ce sont des pronoms et des particules, enclitiques on proclitiques la plupart, auxquels il faut peut-être ajouter les indéfinis mosés et motés, à cause du contraste qu'ils forment avec les interrogatifs mosés et motés. Au moins l'analogie

<sup>1</sup> Accentuation des langues indo-européennes, page 78.

de τίς, τίνος (interr.) et de τὶς, τινὸς, semble-t-elle autoriser cette supposition. Il est certain qu'il faut distinguer entre l'accentuation des prépositions dissyllabes, qui précèdent le nom, ainsi que des σὐδὲ, μπδὲ, ἀλλὰ, etc., et celle des oxytons forts, comme δεινός, πατήρ, etc. Les premiers, lorsque, par suite d'une élision, leur dernière syllabe est retranchée, ne retirent pas leur accent sur la première, mais le perdent entièrement, par ex. καθὶ Ἑλλάδα, ἀλλὶ σὐδείς. Les oxytons forts, au contraire, à cause de leur valeur intrinsèque, le retirent, mais ne le perdent pas; par ex. δείν ἄττα pour δεινὰ ἄττα. D'après un passage d'Apollonius ¹, le son de l'accent, dans les prépositions, aurait été si faible, que κατὰ φέροντος aurait été prononcé exactement comme le composé καταφέροντος. Les mêmes prépositions pourtant prennent dans l'anastrophe l'accent sur la pénultième, et c'est là leur accent primitif, comme il est prouvé par les formes indoues ²: ápa = ἀπό, úpa = ὑπό, ápi = ἐπί, pári = περί, práti = προτί, pára = παρά ³.

Ici l'affaiblissement est aussi évident que dans le grec moderne  $v^{\alpha}$  et dans l'article français le, la, qui n'ont pu subir l'aphérèse qu'après avoir laissé glisser sur la dernière syllabe l'accent de  $\tilde{v}_{va}$ , ille, illa. La puissance d'abstraire, faible encore en sanscrit, a gagné du terrain en grec : cette langue a créé l'article, ou plutôt l'a fait sortir du démonstratif en lui retirant une partie de son poids; elle connaît, à côté de  $v^{\tilde{v}_v}$ ,  $\pi \epsilon \rho$ ,  $\tilde{\chi}_{\rho \alpha}$ , les formes amincies  $v^{\tilde{v}_v}$ ,  $\pi \epsilon \rho$ ,  $\tilde{\rho}_v$ . Il était naturel, qu'avertie par un instinct sûr de la différence qui existe entre les mots importants (noms, verbes), et les mots subalternes (particules, prépositions, etc.), elle marquât cette différence par la force et la faiblesse de l'accent, par le maintien ou la diminution de la forme primitive. Le nombre des oxytons faibles a par conséquent augmenté en grec ; il est peu considérable en sanscrit.

Mais si, de là, M. Bopp veut inférer que les mots barytons ont un accent plus fort que les oxytons, il nous est impossible de le suivre. Nous nous voyons même forcés de déclarer que nous sommes d'un avis presque opposé. Nous ne prétendons pas dire que la voix se soit élevée sur la désinence des oxytons (lorsque ceux-ci ne sont pas forcés d'échanger l'aigu contre le grave au milieu de la phrase), plus que sur la première syllabe des barytons. Sur ce point, nous manquons absolument de renseignements. Mais il nous semble que, dans une accentuation qui monte

Apollon., De Syntaxi, IV, 1. Voir plus haut, p. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Accentuation comparée du sanscrit et du grec, p. 202.

<sup>3</sup> La préposition  $ab'i = a_{\alpha\beta}i$  s'est affaiblie de bonne heure et a servi à former les désinences b'yam, b'yas; en latin bi, bus, en grec  $\varphi$ . Dans cette langue la préposition paraît s'être bifurquée. Effe s'est amincie dans la déclinaison  $ab\tau d\varphi_i$ ,  $bb\varphi_i q_i$ , etc., tandis qu'elle a pris plus de corps dans le mot indépendant  $a\mu\varphi_i$ .

sans s'arrêter jusqu'au sommet, il y a quelque chose de plus animé et de plus vif que dans celle qui commence par le plus grand effort, et descend ensuite sur plusieurs syllabes sourdes. Celle-ci, en vérité, a plus de majesté (ἔγκος), mais l'autre a plus d'énergie (ἐνέργεικ). Si nous ne craignions pas d'être entraînés trop loin par notre point de vue moderne, nous ajouterions que le relief seul que l'accent donne à la terminaison par rapport au radical nous paraît imprimer au mot un mouvement agile et vivace, lui prêter un tour inattendu, une contenance presque forcée et violente.

Ainsi, aux yeux de M. Bopp, πολέμιο; sera plus fortement accentué que πολεμικός; accordera-t-il la même supériorité à έδε sur (εδί, à τούτου sur τουτουί? Il est clair pourtant que le génie de la langue veut faire ressortir ici la puissance démonstrative de l'e. Voudra-t-il soutenir que l'accent a plus de force dans τρόχος, course, κόμπος, forfanterie, ψεῦδος, mensonge, πότος, action de boire, que dans τοιχός, coureur. κουπός, fanfaron, ψευδής, mensonger, ποτός, bu? Qui, il ne reculera pas devant ce paradoxe, et il citera les analogues du sanscrit: trasas, peur et trasas, tremblant, taras, rapidité et taras, rapide, tavas, vigueur et tavás, vigoureux. Mais, par leur signification abstraite, ces substantifs se rapprochent surtout des neutres 2; et les neutres les plus anciens, ceux qui appartiennent à la déclinaison forte (ils sont terminés en ας, αρ, ωρ, ος, μα), éloignent l'accent autant que possible de la fin. Les masculins, au contraire, dans lesquels se révèle l'idée de l'action, de l'énergie d'une manière particulière, placent l'accent sur la désinence (mounte, ήγευων, ξερεύς, etc.). Les féminins tiennent le milieu. M. Bopp ne semble pas convaincu par l'évidence de ces faits! Opposons-lui le témoignage formel des grammairiens. C'est précisément à propos du contraste qui existe entre τρόχες et τροχός, φόρος et φορός, que nous trouvons chez Göttling les citations d'Arcadius, d'Ammonius et de l'Etymologicum Magnum 3: Τρόχος ὁ τόπος, ἐν ῷ τρέχεται, τροχὸς δὲ ὁ τρέχων. Τὰ γὰρ εἰς ος ὀνόματα δισύλλαδα βηματικά, ήνίκα μέν παθητικά ή τῷ σημαινομένο, βαρύνεται, ήνίκα δε ένεργητικά, όζύνεται, et plus bas (p. 214), sur l'accent de βροτολοιγός. Βροτολ, γάρ έστιν ὁ φθείρων τοὺς ἄνδρας. Τούτου χάριν καὶ ὁ τόνος ἐφυλάγθη. Αν γάρ προπαροξύνοιτο, ήμελλε παρέχειν έμφασιν, ότι πάθος έστίν, Cp. Philémon, à l'article eumànizates, etc. Faut-il maintenant soutenir que la langue ait choisi l'accent le plus faible pour marquer l'action, l'énergie, et l'accent le plus fort pour désigner το πάθος, το παθητικόν? Il ne reste plus que ce parti à prendre pour défendre l'opinion de M. Bopp.

Voici une dernière preuve de la justesse de la nôtre. On sait que tous

<sup>1</sup> Bopp, Accentuation sanscrite, p. 22.

<sup>2</sup> Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 112,

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Arcad., p. 59, 23, Ammon., p. 136, ed. Valck. Etym. M., v. 11645.

les pronoms grecs ne sont pas enclitiques, qu'à côté des formes faibles et faiblement prononcées, il v en a de larges qui rentrent dans la règle générale, et qui sont fortement accentuées. Le propom de la 110 personne ενώ est du nombre: le naïf égoïsme des races primitives n'a pas souffert que ce petit mot si important subît la moindre diminution. Les cas obliques du pluriel de la 1re et de la 2me personne n'ont pas été tout à fait aussi heureux, quoique leur étendue—ils renferment quatre temps : ήμων, ήμεν, ήμας, όμων, etc.—les ait toujours empêchés de descendre au rang de simples enclitiques. Lorsqu'il s'agissait de ne pas les faire ressortir, et de leur faire occuper un rang inférieur dans la phrase, ils cessaient d'être accentués sur la dernière pour devenir paroxytons, ou même propérispomènes 1. Vainement dirait-on que ces mots ainsi changés ne formeraient que des barytons faibles : les nuãs, buãs, nuiv, buiv, n'ont jamais en la faiblesse des enclitiques; ils n'ont peut-être jamais eu non plus toute la force des oxytons ou des périspomènes forts, avec lesquels il faut pourtant les classer. Il en résulte évidemment que l'accentuation la plus énergique est précisément celle des oxytons forts; la plus faible, celle des oxytons faibles, des enclitiques et des atona, et que celle des barytons tient le milieu, et probablement l'a toujours tenu.

L'ACCENTUATION DE LA PREMIÈRE SYLLABE N'EST PAS PRÉPONDÉRANTE EN SANSCRIT. LES OXYTONS Y SONT PLUS NOMBREUX QU'EN GREC.

L'extrême conformité qui existe entre l'accentuation du sanscrit et celle du grec ne permet pas de considérer l'accent qui frappe la 1re syllabe des mots comme le plus vigoureux; prouvons maintenant qu'on ne saurait non plus l'envisager comme prépondérant. A coup sûr, si les oxytons sont nombreux dans une langue, c'est dans la langue grecque, c'est dans les dialectes ionien et dorien; eh bien, ils sont plus nombreux encore en sanscrit. La déclinaison y est ce qu'il y a de moins favorable à notre thèse. Au vocatif, le sanscrit retire l'accent sur la 1re syllabe du mot, sans doute pour indiquer par là que ce dernier est sans relation aucune avec les autres mots de la phrase; car cette relation est indiquée plus particulièrement par des désinences accentuées. Le grec n'a conservé que des traces isolées de cet ancien usage (par ex. γύναι, δέσποτα). Mais cette défaite du principe du dernier déterminant (qui n'est qu'apparente, puisqu'elle s'explique par la nature du vocatif) va se trouver largement compensée. Tous les cas oxytons en grec le sont aussi eu sanscrit, et ceux qui n'existent pas en grec (deux terminaisons au sing..

<sup>1</sup> διά την ἀπόλυτον σημασίαν. Apoll., Synt., p. 123, 124, 130, 166 et ailleurs.

deux au pluriel et une au duel) le sont encore dans tous les substantifs monosyllabes<sup>1</sup>; ils ont l'accent sur la dernière, quelquefois sur l'avant-dernière, dans les substantifs oxytons au nominatif<sup>2</sup>, et même dans les substantifs barytons qui distinguent des désinences fortes et des désinences faibles (V. plus bas). Il faut ajouter aux cas (instrum., locatif, etc.) que le grec ne connaît pas, celui de l'accusatif plur. qui, dans des subst. comme pánt act des participes comme stravan, est également oxyton.

La flexion des noms de nombre accentue souvent la dernière3; de 50-100 ils sont tous oxytons. Vins'ati est encore paroxyton, tandis que ย์เหลาย ย์เหลา sont déjà proparoxytons. C'est que le grec n'a plus aucune conscience de la syllabe dérivative. Cette conscience est encore vivace dans les trins'at, c'vatārins'at, qui répondent aux τριάκοντα, τεσσαράκοντα, etc., etc. En revanche, s'atám (pour das'atám) est accentué exactement comme έκατόν (pour δεκατόν), mot qui semble avoir été dans l'origine un nombre ordinal, signifiant la dixième dizaine. Mais les nombres ordi-εκτος, absolument comme katarás, lequel des deux (gr. κότερος = πότερος), katamás (qui d'entre plusieurs), ēkatarás (gr. ٤٤٤-١٩٤٤), ēkatamás, yatarás, yatamás, enfin, comme agrimás, le premier, pas'c'imás, qui vient derrière, antimás, le dernier, et an-tár = lat. inter 4. Ces mots étant évidemment d'anciens comparatifs et superlatifs, il v a fort à présumer que les degrés de comparaison, dans l'origine, portaient l'accent sur les désinences tará et tamá, qui renfermaient le dernier déterminant. Ils auront cessé d'être oxytons plus tard, lorsque la plénitude de la terminaison semblait indiquer suffisamment la nuance nouvelle que la langue voulait introduire dans la signification de l'adjectif 5. Cette explication est d'autant plus vraisemblable que, d'après M. Bopp lui-même, tara et tama étaient jadis des mots indépendants 6. Notons, enfin, que les adverbes en s'as, répondant aux adv. grecs en ázis, étaient oxytons aussi; pan'c'as'ás avait l'accent sur la dernière, tandis que πεντάκες l'avait sur la pénultième 7.

Quant aux pronoms, on ne saurait nier que le sanscrit en connût plusieurs qui étaient encore oxytons, sans compter ceux que nous avons nommés plus haut (ēkatarás, etc.). Nous citerons surtout anyás = Ξλλος. Ce mot ne saurait être considéré comme oxyton faible; il en pourrait

<sup>1</sup> V. Bopp, p. 17, 18, navá, naví, navós, naub'is, naub'yás.

<sup>2</sup> V. Bopp, p. 37, 38, dans la déclinaison de strnván.

<sup>3</sup> Bopp, page 44, 46.

<sup>4</sup> Bopp, p. 165, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bopp, p. 41, dans púnya-taras, etc.

<sup>6</sup> Krit., Gramm. der Sanskritaspr, p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bopp, p. 49.

être autrement de aná, celui-là, imá, celui-ci, de amú, asaú, adás, etc. Mais c'est surtout dans les conjugaisons que le nombre des oxytons est infiniment plus grand en sanscrit qu'en grec, et qu'éclate dans toute sa vigueur le principe du dernier déterminant. L'unité qui. d'après une judicieuse observation de M. Wilh. de Humboldt', ne s'établit nulle part plus vite et d'une manière plus intime qu'entre le verbe et sa désinence pronominale, sera donc plus entière dans les formes de la conjugaison grecque, qui retire l'accent aux terminaisons, à l'exception des optat. de l'aor. 2 act., des aor. 1 et 2 passifs. Il n'en est pas ainsi en sanscrit. Sur les 10 conjugaisons, dont la diversité, comme on sait, n'atteint que les temps spéciaux (présent, imparfait et les modes du potentiel et de l'impératif 2); quatre, c'est-à-dire la 1re, la 4me, la 6me, la 10me répondent à peu près à ce que l'on appelle, dans les autres langues indo-européennes, la conjugaison faible. Leur accentuation est fixe. Les verbes de la 1re et de la 4me accentuent, pour des raisons que nous indiquerons plus bas, toujours le radical (1. b'árāmi, φέρω, 4. náh-yāmi, necto). Les verbes de la 6me et de la 10me accentuent la seconde syllabe du mot (6. tud-a-mi, tundo, 10. svan-uya-mi, sono). Si nous écartons les verbes appartenant à la 6me classe et surtout ceux de la 10me qui ne renferme que des verbes dénominatifs et causatifs, il reste toujours plus de 1000 verbes 3 qui semblent appuver le système de M. Bopp, tandis que le nombre de tous les verbes forts à accent mobile ne dépasse pas 210. Mais on trouvera le chiffre de ces derniers immense, en songeant que leur accentuation n'a pas d'analogue en grec, puisque, dans les terminaisons appelées fortes (celles du duel et plur. à l'actif, et toutes les désinences du moven), elle atteint les désinences, c'est-à-dire la dernière syllabe du verbe, lorsqu'elles n'en ont qu'une, et l'avant-dernière lorsqu'elles en renferment deux, par ex. : emi = eim, mais it as, imas, y-anti à côté de troy, tuev, tar, etc. De même au moven : strnuse. strnute=στόρνυσαι, στόρνυται, strnumáhe=στορνύμεθα, etc. Si, des temps spéciaux nous passons aux temps généraux, auxquels la division des y. indous en 10 classes ne s'applique plus, nous remarquerons que, dans la 5me formation de l'aor., l'accent descend sur la désinence lorsque l'augment est supprimé, par ex. datá, datám (δότην), damá (δόμεν = έδομεν); que, dans le parfait act., il v descend dans quatre personnes sur neuf 1. par ex. riricivá, riricimá = λελοίπαμεν, et de même dans toutes celles du parfait moyen, par ex. riric'e, riric'is'e (λέλειμμαι, λέλειψαι etc.).

Mais, lors même que le sanscrit ne frappe pas la dernière syllabe, il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Einleitung zur Kawispr., § 14, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Sanskrit-Gramm., p. 160.

D'après l'évaluation de M. Bopp, p. 62.

<sup>4</sup> Bopp, p. 118.

s'en rapproche au moins bien plus que le gree dans un très-grand nombre de cas, comme dans c'atvāras = τέσσαρες, dans les 2me, 6me, 7me formations de l'aoriste, lorsqu'elles perdent l'augment, par ex. diks'ām pour ádiks'am (ἐδειξα), puis diks'āva, diks'āma; au duel du parfait (ri-ric'ātus=λελίπαπον), et surtout au futur, par ex. dā-syāmi, dāsjāsi, etc. = δώσω, δώσεις, pour δώσω, δώσεις, etc. Le parficipe suit l'accentuation de l'indicatif, ainsi: dāsyān=δώσων; celui du présent suit celle de la 5me pers. ρl. Là, encore, le nombre des oxytons est donc plus considérable en sanscrit qu'en grec. Que l'on compare b'áran à φερων, puis tudán, à tundens, strnván à στορνός, tanván à τείνων, τανύων. Le partic. parf. pass. en μενος est déjà paroxyton en grec; en sanscrit, où sa forme est un peu moins pleine (ānás), il est encore oxyton, par ex. riric'ānás = λελειμμένος. On le voit, le génie de la langue a voulu partout relever les désinences, convaincu que le radical n'avait pas besoin du secours de l'accent pour frapper l'esprit.

M. Bopp a fait ressortir la rare harmonie qui existe entre l'accentuation des noms grees et des noms indous. Toutesois, dans cette partie de la grammaire qui embrasse la formation des mots, les oxytons sont encore plus nombreux du côté de l'idiome asiatique. On trouvera dans la liste (p. 5)  $sank'as = z \delta \gamma \zeta c s$ ,  $c'id\hat{a} = \sigma \chi i \zeta \alpha$ ,  $pur\hat{i} = \pi \delta \lambda i s$  (cp.  $agn\hat{i} =$ ignis), nak'á = ὄνοχ, p'ullá = φύλλον, mahát = μέγας. On sait que les adjectifs gr. en vés sont oxytons; en scr. il y a une série de substantifs abstraits qui ont conservé cette accentuation (yag'n'ás, sacrifice, yatnás, effort, pras'nás, question). M. Bopp ne trouve ici, du côté du grec, que le paroxyton τέχνη<sup>2</sup>. Le suffixe tu, gr. τυς, a quelquesois conservé l'accent sur la dernière en sanscrit, par ex. b'atús, solcil, de b'a, resplendir, yatús, temps de ya, marcher, g'antús, animal, de g'an, procréer. Du côté du grec l'on rencontre μάρτυς, témoin, ἄστυ, de vas, demeurer. Que l'on joigne aux exemples déjà cités les oxytons en aná et anám3; les noms abstraits formés de racines terminées en v et v (g'ayás, victoire, smayás, sourire 1), ceux en is, comme ruc'is, rayon, c'est-à-dire ce qui luit, vasis, habillement, kavis, poëte, c'est-à-dire celui qui parle, ahis = 5q15, de anh, se mouvoir 5, ceux en yá 6, ceux en rás et lás 7, et l'on reconnaitra que le lien qui unit en scr. le subst. à l'adjectif, ce dernier au participe

<sup>·</sup> V., sur les formes pleines, l'accentuation dans les Langues indo-européennes, p. 97, 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, p. 133.

<sup>3</sup> Id., p. 141. •

Id., p. 151.
 Id., p. 154.

<sup>6</sup> ld., p. 156, 157.

<sup>7</sup> Id., p. 167.

et au verbe, est encore très-sensible; que le substantif y est non-seulement ce qu'il est partout, un adjectif pour ainsi dire pétrifié, mais qu'il y est un véritable adjectif, avec un vague ressouvenir de son origine verbale. Enfin, on reconnaîtra que le nombre des oxytons est encore ici plus considérable en scr., d'autant plus que les adjectifs en  $y \dot{a} s^1$ , en  $e y \dot{a} s^2$ , en  $m \dot{a} s$  (v. plus hau!), avec l'accent qu'on leur voit, se trouvent dans l'idiome plus ancien et non pas en grec.

L'oxytonie prédomine aussi incontestablement parmi les mots composés, qui sont si nombreux en sanscrit. Il v en a six classes d'après les grammairiens indous; cinq ont une tendance très-marquée à accentuer la dernière syllabe. La classe des bahú-vrīhi, ou possessifs. qui, à la vérité, est très-vaste, forme seule une exception. Encore ne vient-elle pas à l'appui du système de M. Bopp, car elle conserve à la première partie du mot son accent primitif, et il s'en faut de beaucoup que cet accent se trouve tonjours sur la 4re syllabe de cette partie : v. par ex. pinásronipajod'ara (avant) fortes les cuisses et les mamelles (de piná. fort, épais, et de sroni + pajod'ara, cuisses et mamelles). Cette accentuation n'a rien qui soit contraire au principe du dernier déterminant. Qu'une femme ait des cuisses et des mamelles, cela va sans dire, mais non qu'elle les ait fortes. Il en est de même pour mahābāhus (ayant) de grands bras; svayám-prab'as (ayant) de l'éclat par soi-même, dúr-balas (avant) une mauvaise (c'est-à-dire peu de) force, etc. 5. Ces composés ont été fort bien comparés par M. Bopp aux composés grecs πολύσχιος, αὐτόβουλος, etc. Mais ce sont les seuls qui comportent une comparaison avec le grec; car, en général, cette langue retire l'accent de la fin, aussitôt qu'il y a véritable synthèse 4. Mais dans les composés indous, l'oxytonie est si prépondérante qu'elle est assez souvent appliquée par une fausse analogie, comme dans grand nombre de participes composés avec des prépositions, ou dans les mots dont la première syllabe est l'a privatif, par ex. apad=άπους, ab'ayas=άγοδος, etc. La langue a-t-elle voulu établir une différence entre cet a et celui qui sert d'augment? C'aurait été, en tout cas, une tentative manquée, puisqu'à côté des exemples cités tout à l'heure, il y en a d'autres où l'a privatif garde son accent. Au moins M. Bopp accentue-t-il ádabd'a, non frappé, intact,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Id., p. 158, 159.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Id., p. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bopp, p. 185.

<sup>4</sup> Apoll., Synt., p. 325, το γε μέν αναδιδάζειν τον τόνον ίδιον έστι συνθέσεως.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bopp, p. 188. Le grec présente aussi quelques cas où l'oxytonie a été amenée par une fausse analogie, par ex. dans χρυσοῦ, χρυσοῦ, et dans διδοῦς, τιθιῖς, ἰστάς, δικκύς, à cause des partic. aor. δοῦς, (γοῦς), θιῖς, στάς, φύς, etc.

áb'aya, in-trépidité ; et, ailleurs, án-rtas, non vrai, ád'rs'tas, non vaincu .

#### RÉSULTATS.

Il est donc certain que le sanscrit est encore plus porté que le grec à relever, par l'accent, les suffixes en général, et la dernière syllabe en particulier. Le nombre de mots où, indépendamment d'influences prosodiques, qui attirent en grec l'accent vers la fin, l'accent sanscrit atteint les désinences, est réellement immense, Le grec ne vient qu'en seconde ligne. Le latin déprime la dernière syllabe et ne l'accentue jamais: mais la quantité v a imposé son joug à l'accent d'une manière encore plus complète, et l'empêcherait, dans une infinité de cas, de remonter au radical, si, toutefois, telle était sa tendance. C'est sur le radical que se fixe irrévocablement l'accent teutonique. Du sanscrit au grec, de grec au latin, du latin à l'allemand la force intensive de l'accent va toujours en augmentant : ainsi le veulent la loi des langues et le progrès de l'analyse. Mais, soutenir que dans un idiome qui, plus que les autres, a conservé les formes primitives, l'oxytonie est le résultat d'un affaiblissement, c'est évidenment renverser l'ordre naturel des choses. Tout au contraire, l'accent, en animant les désinences de sa chaleur, les renforce, les vivifie et donne à la phrase quelque chose de jeune, d'ailé et de poétique: car il y a de la poésie à ne pas approyer toujours sur l'idée abstraite, mais à s'arrêter aux parties accessoires, à peindre les détails. Or, cela se fait lorsque l'accent donne du relief aux suffixes, qui contiennent les nuances de la pensée principale, et qui, en frappant l'oreille, en ébranlant l'imagination, font naître et créent, pour ainsi dire, un mot vivant et bien organisé. A mesure que l'accent se retire de ces suffixes, qui finissent par être de simples désinences, il peut devenir plus fort et moins musical; mais les mots s'affaiblissent, leurs terminaisons s'assourdissent et tombent, déclinaisons et conjugaisons se mutilent ou disparaissent. Quand les langues ont atteint cette période. qui n'est pas celle de la force, les mots perdent leur printemps, s'il est permis de s'exprimer ainsi dans une matière aussi aride : ils ressemblent aux arbres dépouillés de leurs feuilles, qui n'offrent plus au regard qu'un tronc nu et rugueux. L'allemand, l'anglais surtout, en sont là aujourd'hui, tandis que quelques langues slaves, comme le russe et le lithuanien, doivent à leur accentuation mobile la conservation des riches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bopp, p. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Vgl. Gramm., p. 1444.

flexions qu'elle n'a pas cessé d'animer 1. Félicitons donc le sanscrit de s'être trouvé à l'origine dans le même cas et de nous avoir transmis presque intactes ces formes belles et harmonieuses, création spontanée de la pensée primitive du peuple indou.

Si l'oxytonie est plus répandue en sanscrit, en revanche, pourrait dire M. Bopp, le gree ne peut rien opposer aux nombreux cas où le sanscrit accentue la première syllabe des mots. Nous ne contesterons pas cette observation; nous nous en emparerons, au contraire. L'accent grec, en se portant moins sur la dernière et la première syllabe des mots, commence à en abandonner les extrêmes limites, comme qui dirait les postes avancés, pour se replier lentement sur le centre. Ceci est trèsconforme à la loi générale qui préside au développement des langues, toujours plus abstraites, à mesure qu'elles s'éloignent de leur berceau. Accentuer le commencement et la fin du mot, c'est, dans le plus grand nombre des cas, accentuer les préfixes (prépos., augment, redoublement) et les suffixes (désinences), au détriment du radical, qui reste dans l'ombre; c'est reconnaître dans le principe du dernier déterminant le plus ancien principe d'accentuation. Même lorsqu'une première syllabe accentuée contient le radical du mot, il importe de rechercher si cette syllabe a conservé sa pureté primitive, si elle ne contient pas le signe de la dernière modification de la pensée. On ne saurait nier, d'ailleurs, que la langue n'eût oscillé quelquefois, pour ainsi dire, entre les points extrêmes, et que, lorsqu'elle retirait l'accent à la désinence, elle ne le reportât aussitôt sur la 1re syllabe, qui pouvait être la syllabe radicale, comme dans les adjectifs en kas ou kás² en ēyas ou ēyás³. Mais, en examinant ces adjectifs de près, on se rendra compte de cette hésitation; car c'est par le fait même de la dérivation que la 1re syllabe s'est fortifiée et a pris wriddhi4. En tout cas, la langue, en procédant ainsi, ne s'éloignait pas des habitudes une fois adoptées.

L'ACCENT QUI ATTEINT LA PREMIÈRE SYLLABE N'EST PAS LE PLUS ANCIEN.

Nous venons de prouver que cet accent n'est pas le plus énergique, et qu'il n'est pas non plus le plus répandu. Il est extrêmement facile de démontrer qu'il ne saurait être considéré comme plus ancien que celui

<sup>1</sup> Il va sans dire que l'accent slave n'est plus musical, et que toutes les syllabes qu'il atteint deviennent syllabes fortes, comme dans les autres langues modernes.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, p. 174, 175.

<sup>8</sup> Bopp, p. 163.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bopp, Gramm. der Sanskritaspr., p. 20.

qui relève les désinences. Pour des mots d'une grande étendue, de 7 ou 8 syllabes, ou même pour ceux qui n'en renfermeraient que 5 ou 4, la preuve est toute trouvée : ces mots sont eux-mêmes des dérivés, des composés, ou ils représentent les formes les plus allongées des déclinaisons et des conjugaisons. Sans être d'une origine récente, on ne saurait pourtant les considérer comme la première création d'un peuple qui cherche l'expression de sa pensée en bégayant. D'ailleurs, il a été prouvé que dans la famille des langues indo-européennes, et probablement dans toutes les langues du globe, les racines sont monosyllabes. Les premières formes grammaticales ont dû, par conséquent, dépasser rarement l'étendue de deux syllabes. Nous sommes amenés ainsi à rechercher l'origine même du principe du dernier déterminant.

# ORIGINES DU PRINCIPE DU DERNIER DÉTERMINANT. INCERTITUDES DE L'ACCENTUATION PRIMITIVE.

Les langues anciennes, avant d'arriver à la forme synthétique que nous leur connaissons, ont dû traverser un état d'analyse, ressemblant, de fort loin sans doute, à celui où sont arrivés, pour y rester d'une manière irrévocable, nos idiomes modernes. Les mots out dû se former alors par une puissante attraction, qui réunissait les éléments de la phrase que la pensée ne pouvait séparer. C'est ainsi que la déclinaison et la conjugaison naquirent de la fusion de racines verbales et de racines pronominales; les pronoms, les conjonctions, les prépositions pouvaient naître de la juxtaposition de deux racines pronominales; et il est douteux qu'il existe dans nos langues un seul mot qui ait conservé entièrement sa forme primitive.

De la juxtaposition, la langue ne pouvait arriver de prime abord à la synthèse, c'est-à-dire à l'unité absolue des éléments qu'elle groupait. Elle s'arrêta longtemps à la parathèse, que l'on reconnaît, Apollonius le dit fort bien, à la conservation de l'accent primitif, tandis que la synthèse efface les limites de ces atomes du langage, qui constituent un tout nouveau<sup>1</sup>. L'accentuation sanscrite reste en général tidèle au principe de la parathèse. Lorsque deux atomes (formes non organiques) se sentent attirés l'un vers l'autre, pour constituer un mot organisé, ils se mesurent et se pèsent, pour ainsi dire, mutuellement. Si le second a une valeur intrinsèque considérable, il garde l'accent et il le retire au premier; s'il renferme, au contraire, un sens faible, s'il est ou s'il a été enclitique, il ne garde pas l'accent, mais il le fixe tout près de lui sur la dernière syllabe du premier atome.

<sup>1</sup> Apoll., Synt., p. 324, ίδου γάρ έχει το Ιδίωμα τῆς παραθέσεως, το συντηρείν τους τόνους.

Ce procédé se reconnaît facilement dans les pronoms et particules grecques composées, quoique la composition date souvent d'une époque très-récente. A la première des deux catégories que nous venons d'établir, appartiennent les έστιςοῦν, τοπᾶν, εἰςεῖτι, μπκεῖτι, ἐπιπλέον, δηλαδή, ἠδε, ἐπειδὰν, etc., et parmi les noms de nombre les εἰκισιέξ, etc.; — à la seconde, les ἔπες, μήτις, ἤπου, δήπου, ὅστε, τείγαρ, ἔμπα, δῆτα, ὅτι, ὅτε, τεσίςδε, ἐνδιδὲ, mème πώμαλα ¹, et surtout ces formes d'une déclinaison primitive et abandonnée: πτυόφι, κοπρόθεν, κοπρόθεν, Μεγαρόθεν, etc. Les exceptions εἴκιδεν et εἴκιδε, ἀνέκαθεν, ἔκτιδεν, etc. ², prouvent jusqu'à la dernière évidence que l'accent, au lieu de descendre du commencement du mot à la fin, comme le voudrait M. Bopp, remonte de la fin au commencement, et l'on voit dans πτυόφι, Μεγαρόθεν, que le dernier élément de ces mots, plus faible qu'une enclitique (puisqu'il a cessé de former un mot indépendant), pèse encore un peu plus qu'une simple désinence, et que la synthèse n'est pas encore complète.

Si nous comparons les deux séries d'exemples, nous sommes frappés de la circonstance que le poids des voyelles renfermées dans la dernière svllabe n'est pour rien dans l'accentuation du mot, puisque àbé, έπειν, etc., sont oxytons, ήπου, έμπα, δήτα, même τοίγας 3 et πώμαλα, barytons; et que c'est surtout la force de l'idée qui place et déplace l'accent, comme cela ressort clairement du contraste formé par l'accent entre comme et τολιούν, έμως et έμως, άρα et έα, etc. Il ne faudrait pas croire pourtant que dans les oxytons la désinence efface le resle du mot, comme dans les barytons, c'est la désinence qui paraît effacée. Dans les premiers, la voix monte toujours, et ne se repose qu'arrivée à la terminaison, qui est le dernier déterminant du mot; dans les autres, la voix baisse et s'assourdit à la terminaison, qui a été une enclitique ou l'est devenue. Or, le nombre des enclitiques (et des atona) est peu considérable dans les langues anciennes, surtout peu considérable en sanscrit. On peut donc affirmer, avec un haut degré de vraisemblance, que la majorité des mots primitifs étaient composée d'oxytons.

Ce qui caractérise l'ancienne accentuation, c'est son incertitude, c'est l'absence d'une règle inflexible. Nous avons vu que les mots terminés par θι, φιν, θεν, δε n'avaient pas un accent bien uniforme. Mais dans λίχανος et λιχανός, έρξιμος et έρχιμος (ἐπᾶλτο et ἔπαλτο), ἀσφόδελος et ἀσφοδελός, έχξινος et ἐχίνος, χρύσιον et χρυσίον, κατάσχω et κατασχώ, μώρος et μωρός, ξύστις et ξυστίς, la fluctuation paraît avoir été perpétuelle; ces fluctuations sont bien fréquentes dans le sanscrit aussi. Dans les adjectifs en

<sup>1</sup> Göttling, Griech. Acc., p. 398.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Göttling, Griech. Acc., p. 349.

 $<sup>^3</sup>$  On sait que d'après M. Bopp a est la voyelle la plus forte, u et i sont plus faibles.

tana 1, en vant et mant 4, dans les substantifs en tus et en man les deux éléments aui composent le mot se disputent la prédominance.

On dit sayan-tánas ou sayan-tanas de sayam, le soir: on dit as vavant, riche en chevaux, trivant, trinitaire : mais agnimant, doué de feu; on dit prat'i-mán, largeur, sari-mán, vent; mais g'áni-man, naissance, mári-man, mort 3; on dit gántus, voyageur, setus, pont; mais b'ā-tús (soleil), g'an-tús (animal)4, etc. Les verbes an, souffler, s'vas, respirer, rud, pleurer, svap, dormir, hins, frapper, qui, d'après la règle, accentuent les désinences fortes, peuvent retirer l'accent sur le radical dans la 5me pers. plur., par ex. svapánti et svápanti 8. Mais les fluctuations sont surtout très-sensibles dans les noms de nombre, qu'il faut classer parmi les mots les plus anciens de la langue. Le dialecte des Vèdes accentue pán'c'a (πέντε), náva (novem), dás'a (δέκα), dans les cas obliques sur la seconde syllabe, le sanscrit classique même sur la désinence, par ex. pan'c'ásu ou pan'c'asú (locat.), naváb'is, dasáb'is et navab'is, das'ab'is. La même accentuation ne saurait étonner dans saptá et as taú, tous les deux oxytons dans les Vèdes, comme en grec (ἐπτά, ἐκτώ). Comment se fait-il donc que les Vèdes n'aient pas accentué les désinences b'is, b'yas, nam (gén.), su, tandis que le sanscrit classique les accentue? Faut-il conclure de cette circonstance que les deux modes ont longtemps subsisté l'un à côté de l'autre, et que l'oxytonie n'a triomphé qu'à l'achèvement entier de l'organisme de la langue? Ou bien les noms de nombre auraient-ils réellement perdu une partie de leur valeur intrinsèque, et le radical n'aurait-il pu porter et dominer les désinences? M. Bopp inclinera sans doute pour cette explication. Nous donnons la préférence à la première.

Du reste, la même incertitude se retrouve dans tisár, tis-rás (fém. de tráyas, τρεῖς), tisr'b'is et tisrb'is, tisr'nām et tisrnām, dans c'atvāras (n. c'atvāri), acc. c'atiras, dans c'atasr'b'is et c'atasrb'is 6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bopp, p. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, p. 171.

<sup>3</sup> Bopp, p. 145, 146.

<sup>4</sup> Bopp, p. 138.

<sup>5</sup> Bopp, p. 101.

<sup>8</sup> M. Bopp croit que l'accent primitif de c'atvāras s'est trouvé sur l'antépénultième (c'atvāras), comme dans ritterets; il cite à l'appui de son opinion une forme du dialecte védique c'atus' — pad — quadrupes, qui, en effet, est proparoxyton. L'accent des composés ne prouve pas toujours pour l'accent des mots simples. Toutefois M. Bopp semble avoir raison. C'atar est évidemment une modification de c'atri (cp. pitur, pitri, brad'ur, brad'ri, etc.), et un composé de ēka (nn), c'a (et), tri (trois), dont le premier élémient (ēka) a été retranché; ce qui le prouve clairement, c'est le féminin c'atasar, dont la seconde partie rappelle le féminin de tri: tisar. La langue pouvait

#### LE PRINCIPE DU DERNIER DÉTERMINANT DANS LA CONJUGAISON.

Les fluctuations de l'accent sanscrit qui se manifestent dans svápanti et svapánti, dans c'átus'-pad, c'atasṛ'b'is, c'atasṛb'is, etc., trahissent la lutte ancienne engagée entre les terminaisons et le corps des mots; lutte dans laquelle celles-là ont fini par succomber. La résistance des terminaisons a été énergique, quand une valeur intrinsèque considérable les soutenait; elle a été moins obstinée lorsque les désinences, au lieu d'être fortes, étaient faibles. Nous voilà arrivés à la loi célèbre, trouvée et signalée pour la première fois par M. Bopp.

Faisons précéder l'examen de cette loi par quelques observations préalables. Nous savons déjà que l'accent des verbes forts est mobile, que ces verbes, dont les désinences sont particulièrement vivaces et fréquemment accentuées, sont, à tout considérer, les plus anciens. Les soixante-dix qui appartiennent à la  $2^{me}$  classe joignent le pronom immédiatement à la racine, sans liaison et sans syllabe dérivative. On trouve parmi eux des radicaux qui désignent les premières idées de l'homme: i  $(i \in [u], m$ ), marcher; as  $(i \in [u], m$ ), être; ad  $(i \in [u], m$ ), marger; s'  $(i \in [u], m)$ , coucher; vac' et bru, parler; svap, dormir; an, respirer; vas', vouloir, etc.

Les verbes de la 5me conjugaison qui ont au présent un redoublement accentué, et qui ne renferment pas d'autre syllabe dérivative, figurent aussi parmi les plus anciens; nous citerons seulement: dádāmi (δίδωμι); dád'āmi (τίθημι); tis't'āmi (ἴστημι), (4re et 5me conjugaisons); bib'armi (φέρω, bairan); g'áganmi (γίγγω). Les quatre autres conjugaisons renfermant des verbes forts ont l'accent sur la syllabe dérivative (Bopp, page 415) 5. str.-nō·mi, sterno; 7. yu-nág'-gmi, jungo; 8. tan-ō-mi, τείνω; 9. mrd-nā-mi, mordeo. Cette syllabe n'avait pas encore la fixité des syllabes dérivatives dans les verbes faibles; elle se modifiait, quelquefois même elle se retranchait en partie devant les désinences fortes. La langue semble se souvenir encore de son insertion récente, ex. yung'-más, ta-nu-más, mrd-nī-más, etc. En tout cas, il est certain que 5 classes de verbes forts peuvent être considérées comme des formes élargies de celle que les grammairiens indous appellent la seconde et qui est la plus simple (φημί, είμι, χείμαι, etc.).

Il en est de même des 4 classes de verbes faibles; l'a formatif, que nous y trouvons invariablement inséré, semble leur avoir donné cette grande uniformité et régularité de flexion qui les distingue des autres. Néanmoins, ici encore le principe du dernier déterminant est sauf : deux classes accentuent constamment la syllabe formative, ce sont la 6<sup>me</sup> et la 10<sup>me</sup>, ex. tud-ā-mi, svan-áyā-mi.

E La 4me paraît venir à l'appui du système de M. Bopp, elle accentue le radical:  $n\dot{a}h$ - $y\bar{a}$ -mi (= necto). Mais si l'on songe que la syllabe yasert habituellement à former le passif et a, dans ce cas, régulièrement l'aigu, on comprendra que le génie de la langue voulut diversifier l'idée en changeant la place de l'accent. Nous ne nous laissons pas dérouter par l'objection de M. Bopp que les déponents des verbes désidératifs, par ex. dedip-vá-te (magnopere splendet) et les verbes dénominatifs formés par ya, par ex. c'irāyátē, il hésite (de c'ira, long), accentuent la syllabe ya. La signification de ces verbes est celle de verbes moyens; et comme les formes du moven et du passif coïncident souvent, leur accentuation peut aussi quelquesois être la même. Il nous reste la première classe. embrassant la moitié de tous les verbes sanscrits et avant l'accent régulièrement sur la première syllabe, c'est-à-dire sur la syllabe de prédilection de M. Bopp, par ex. b'odhami. Mais, en y regardant de près, on reconnaît aisément que cette classe est le développement ultérieur de la 6me (tud-á-mi), comme celle-ci était sortie de la seconde (ád-mi) par l'insertion de l'a formatif. La 1re a, de plus que la 6me, le guna dans la syllabe radicale; et il est tont naturel qu'elle reporte l'accent sur la syllabe qui, la dernière de toutes, a subi une modification. La langue a voulu donner aux temps spéciaux une forme plus complète, qui exprimât d'une manière toute sensible l'idée de la durée, tout à fait étrangère à l'aoriste 2, dont la forme est relativement plus ancienne que celle de l'aor. 1. C'est ainsi qu'il faut opposer le radical dans b'odhāmi à áb'udham, dans áb'avat (ἔφυε-τ) à áb'ut (ἔφυ-τ), comme on oppose φεύγω à έφυγον, κτείνω à έκτανον, τεύχω (τυγχ) à έτυχον, etc. 2.

¹ C'est en vain qu'on voudrait nier cette influence immédiate de la pensée sur la forme; elle éclate partout et toujours. C'est ainsi que nous n'attribuons pas l'allongement de l'a formatif, dans la 1º personne du singulier, du duel et du pluriel, exclusivement à l'action de l'm et du v, action qui est loin de constituer une loi générale et évidente. B'ōdhāmi, b'ōdhāvas, b'ōdhāmas, comparés à b'ōdhāsi, b'ōdhāti, b'ōdhātas, b'ōdhāta, font ressortir le contraste que l'instinct de la langue a voulu établir entre la 2º personne et la 1º, qui s'affirme toujours avec une énergie naïve, si naturelle aux races primitives. Ce qui rend l'étude du sanscrit si intéressante, si fructuense, c'est que nous pénétrons dans le système organique de sa synthèse, tandis que les autres langues se présentent à nous avec des formes déjà amincies, dimi-

#### THÉORIE DES DÉSINENCES FORTES ET DES DÉSINENCES FAIRLES.

Il est donc prouvé que le principe du dernier déterminant prédomine dans l'accentuation même des verbes faibles. Mais c'est dans les verbes forts que ce principe montre toute sa puissance, surfout dans ceux de la  $2^{me}$  classe qui n'ont pas encore de syllabe formative entre le radical et les désinences pronominales. Nous reproduisons ici la conjugaison du verbe sanscrit  $\overline{e}mi$  ( $\overline{e}(m)$ ):

ēmi = εἴμι
 ēs'i = εἴς
 ēti = εἴτι
 it'ás = ἵτον
 itás = ἵτον
 imás = ἵμες
 it'á = ἵτε
 y-ánti = (ἵαντι) ἵασι

Il est évident que le principe du dernier déterminant coïncide complétement avec la loi remarquable des désinences fortes et faibles, trouvée par M. Bopp. Quand la désinence n'est plus qu'une faible enclitique ou l'a toujours été, le radical attire l'accent et prend une forme plus riche.

nuées, mutilées, qui prouvent que ce travail y a cessé depuis longtemps. Les verbes faibles, ceux de la 1re et de la 10e classe, les désidératifs, les intensifs surtout, nous fournissent des exemples de cette puissance productive de la langue qui exprime chaque nuance de l'idée par un changement de la forme du mot, et qui, après s'être satisfaite, après avoir fait sortir du tronc du mot de radical) une foule de rameaux, s'arrête fatalement. Alors la vie organique cesse de circuler avec la même rapidité, l'accent se fixe. les formes s'immobilisent, la conjugaison, la flexion aspirent à l'uniformité, à la régularité. C'est à l'époque classique d'un idiome que ces faits se produisent. Il ne faut donc pas s'étonner que la 1º2 conjugaison soit devenue la conjugaison normale. Il est possible que plus tard la lixité de son accent ait contribué à relever le radical (b'od'ami). Il est certain aussi que telle n'etait pas l'intention primitive de la langue; et puisqu'on ne saurait admettre une règle aussi arbitraire que celle qui veut qu'il vienne se placer sur les premières syllabes des mots, il est tout à fait vraisemblable que c'est le guna qui l'y a amené. Dans la dixième classe [svan-áya-mi, c'ōr-áya-mi], ce n'est pas le guna, mais la syllabe formative qui a l'accent. Mais il est plus que probable que la dixième classe est le développement ultérieur de la première, et que par conséquent le guna ne contient pas la dernière modification du mot : ainsi b'odhāmi, je sais; b'odhayami, je fais savoir.

Quand, au contraire, la désinence a une valeur intrinsèque considérable, elle réduit le radical à sa plus simple expression et garde l'accent pour elle. Or, jusqu'à présent, l'énergie vivace des terminaisons a toujours été considérée comme un témoignage irréfragable de la jeunesse du mot et de la langue où on la rencontre. Lors donc que des terminaisons arrivent à dominer, à contenir et quelquesois même, par un abus de leur sunériorité, à réduire le radical (par ex. us más de vás'-mi. je veux, et même smás pour asmás de ásmi ¿σμί), personne ne voudra voir un signe d'affaiblissement dans l'accent qui vient se poser sur elle, et M. Bonn lui-même, nous en sommes convaincu, après mûre réflexion, reviendra sur son opinion à cet égard. Dans les verbes forts à syllabe formative, l'action des terminaisons se porte sur cette syllabe, au lieu de s'exercer sur le radical (par ex. tan-ō-mi, tan-u-más; yu-nā-mi, vunī-más; yū-nág'-mi, yun'g'-más). Sans doute, cette syllabe formative est d'une origine plus récente que les désinences pronominales; mais, outre que la langue a pu la considérer comme trop faible, l'analogie des verbes forts de la seconde classe qui, à elle seule, comprend presque la moitié de tous les verbes forts, devait l'emporter, et fortifier encore cette prédilection marquée du sanscrit pour l'oxytonie.

Du reste, cette oxytonie, nous le répétons, cette lutte des divers éléments qui constituent le mot, et qui ne sont pas encore parvenus à se fondre, est une trace du langage le plus ancien : les soi-disant syllabes faibles, les syllabes enclitiques, sont peu nombreuses dans la conjugaison forte d'après le propre système de M. Bopp, puisqu'elles se borneraient aux trois personnes du singulier présent. D'après lui, c'est la présence de la voyelle a dans la terminaison qui en ferait une syllabe forte; celle d'un i, surtout d'un i bref, en ferait une syllabe faible. La voyelle u tiendrait le milieu entre les extrêmes. Il va sans dire que les désinences qui renferment deux syllabes on des diphthongues sont fortes également. Nous sommes loin de contester ces résultats, et les premiers nous avons reconnu des influences purement phoniques dans l'accentuation grecque 1. Nous nions seulement que ces résultats soient d'une application générale; nous nions que la loi du poids relatif des voyelles soit exclusive de toute autre loi. Quoique dans les langues anciennes, il se manifeste une tendance à rendre la forme adéquate à la pensée, il n'en n'est pas moins vrai qu'il y a des désinences extérieurement faibles auxquelles la langue, en vertu de l'idée qu'elle y attache. accorde une grande puissance; comme, de l'autre côté, il v a des désinences d'unc étendue et d'un poids considérables, auxquelles elle n'assigne que l'influence des désinences faibles.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 128.

M. Bopp connaît mieux que personne les nombreuses exceptions qui combattent sa règle. C'est ainsi que l'i de la première personne de l'imparfait moyen est considéré comme désinence forte par la langue, qui lui affecte l'accent, par ex. yung'i (mihi jungebam), tanvi (ἐτανυύμην). Ce n'est rien dire que d'y voir une forme mutilée; si la règle de M. Bopp, qui fait tout dépendre de la force de la voyelle, était juste, l'accent devrait changer avec la voyelle, comme il change presque à chaque changement des valeurs prosodiques en latin. D'ailleurs, M. Bopp oublie ici pour un moment le système qu'il défend, car il veut voir dans l'accent de yung'i, tanvi les restes d'une époque où la langue était plus parfaite, plus intacte, et il compare έλύσαν, έλέγον (p. έλύσαντ, έλέγοντ). N'est-ce pas passer avec armes et bagages dans notre camp 1?

Au parfait, la désinence de la seconde personne t'a est considérée comme faible, quoiqu'elle renferme un a ( $rir\bar{e}c'i$ - $t'a = \lambda i\lambda \sin \alpha s$ ), tandis que les premières du duel et du pluriel (riric'i-vá et riric'i-má=λελείπαμεν) sont des désinences fortes, puisque, sans offrir des formes plus larges, elles empêchent le radical de prendre le guna et attirent l'accent régulièrement sur elles. C'est ainsi que la 11º et la 5me personne du singulier rirēc'a = λέλοιπα et λέλοιπεν, quoique mutilées, gardent l'accent sur la syllabe qui a été modifiée en dernier lieu par le guna ; tandis que la 2me et la 3me du pluriel, qui sont aussi mutilées, mais qui le sont peut-être moins, n'admettent pas le guna et sont soutenues par l'accent (riric'à= λελείπατε, riric'ús = λελείπαντι). Et pourtant le poids des vovelles dans les terminaisons du pluriel n'est pas plus considérable que dans celles du singulier, au contraire, riréc'a (5me p. sing.) a l'avantage sur riri-c'-ús (3me p. pl.).

Mais c'est surtout l'impératif des verbes forts qui nous semble rendre impossible le système de M. Bopp. Le sing., le duel et le pluriel ont, à la 1re personne, à la fois le guna dans la syllabe radicale, et des désinences extrêmement allongées et pesantes. L'accent n'en reste pas moins sur la 1re syllabe : sing. dves'-ani, je dois haïr ; d. dves'-ava, pl. dves'āma; au moyen d. dvēs'-āvahāi, pl. dvēs'-āmahāi. La 2me personne, au contraire 2, ainsi que la 3me, réunit à la forme la plus abrégée du

Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 94. Il peut être dangereux d'expliquer par l'hypothèse d'une forme plus ancienne des faits qui subsistent tonjours; car où s'arrêter? N'aurait-on pas le droit d'affirmer que les désinences faibles du singulier présent mi, si, ti, étaient anciennement des désinences fortes (dans le sens de M. Bopp), et que maintenant elles sont mutilées? Il est certain que les pronoms dont elles contiennent les formes amincies n'avaient pas pour voyelle radicale i, mais bien a, p. ex. ma, tvam, sa, ta.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, p. 93.

radical une désinence peu considérable, mais forte aux yeux de la langue, puisqu'elle lui affecte l'accent: s. yung-d'i, d. yunk-tam, pl. yunk-tá, de yunág'mi. De notre point de vue, rien de plus facile que l'explication de cette difficulté. Les premières personnes ne sont pas, à proprement parler, des impératifs; elles sont les formes d'un ancien subionctif connu sous le nom de let dans le dialecte védique; elles expriment plutôt la réflexion, la méditation, nuance que le génie de la langue a indiquée et par des désinences plus allongées, et, en dernier lieu, par le quna, qui fixe l'accent, malgré ces désinences. Elles forment, avec les 2mes et aussi les 5mes personnes un contraste tout aussi frappant que. dans la langue anglaise, les I will love, we will love du futur impératif avec les thou, you, he, they shall love du futur proprement dit. Seulement, l'idiome moderne exprime ce contraste par la différence des verbes auxiliaires, l'idiome primitif par la modification interne du mot; ce sont ses formes les plus concentrées, qui servent à rendre l'énergie du commandement'. Il ne faut donc pas douter que les impératifs soient des oxytons forts; et il ne faut pas y voir, avec M. Bopp, des oxytons faibles, parce qu'en grec quelques impératifs sont réellement descendus au rang d'interjections. Il ne faut pas confondre ides et ides 2.

Le mode suivi par la langue dans l'impératif est devenu règle pour les désinences de la déclinaison. M. Bopp a si bien senti que ce mode renversait sa théorie des désinences fortes et faibles, qu'il a inventé pour les substantifs un système particulier, celui des cas forts et des cas faibles, que nous avons combattu déjà ailleurs 3. Voici maintenant en deux mots le nôtre. Si une terminaison oblige le radical de se contenter de sa forme la plus simple, c'est-à-dire si elle l'empêche de prendre le guna, et si elle reçoit l'accent en même temps, nous la regardons comme forte, quelque petite que soit son étendue. Si, au contraire, elle permet au radical de prendre plus d'ampleur et d'attirer l'accent, elle nous paraitra faible, dût-elle renfermer des voyelles ou même des diphthongues du plus grand poids. C'est la pensée, c'est l'idée que la langue y attache qui fait, selon nous, qu'une désinence paraisse forte ou faible. Nous choisissons un des exemples de M. Bopp, pánt'ās, le chemin, pour prouver la vérité de notre théorie. Voici la déclinaison du mot:

Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Les désinences du moyen sont en général considérées comme fortes, à cause de leur ampleur. Cependant, quelques verbes usités au moyen seulement les traitent comme faibles, p. ex.  $ast_{\overline{c}} = i_{\sigma\tau\alpha}$ ,  $s'\overline{c}t\overline{e} = \kappa at_{\tau\alpha}$ . Bopp, p. 101.

<sup>3</sup> Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 28.

SINGULIER.

DUEL.

PLURIEL.

#### CAS FAIBLES OU DÉSINENCES FAIBLES.

Nom. pánt'-ās. N. A. V. pánt'-ān-āu. N. V. pánt'-ān-as.

Acc. pánt'-ān-am.

Voc. pát'-in.

#### CAS FORTS OU DÉSINENCES FORTES.

Inst. pat'-ā. Gén. Loc. pat'-ōs. Acc. pat'-ás. Dat. pat'-ē. Gén, pat'-ām.

Abl. pat'-ás.

Gén. pat'-ás.

Loc. pat'-i.

#### CAS MOYENS.

Inst. D. Abl. pat'-i- $b'y\bar{a}m$ . D. Abl. pat'-i-b'yas.

Inst. pat'-i-b'is.

Loc. pat'-i-s'u.

Qui ne voit que dans pánt'-ās, pánt'-ān-ām, pánt'-ānāu, pánt'-ānas, la désinence, quoique fort allongée et extrêmement chargée, n'exerce aucune influence sur le radical, qui, à son tour, grossit et se fortific par un analogue du guna, la nasalation? Or, ces formes sont celles des cas faibles, qui, à l'exception de l'accusatif, suffisamment (indiqué par sa terminaison pleine, sont les cas droits (casus recti), auxquels quelques grammairiens ont refusé jusqu'au nom de cas, réservé par eux aux cas obliques seuls. Si l'on songe que l'accusatif ou régime direct marque un rapport plus simple que le génitif, le datif, le locatif, etc., on conçoit qu'il ait pu être traité quelquefois comme cas faible. Le vocatif (pát'-in), pour des raisons développées plus haut, retire aussi l'accent, mais il adopte, en même temps, une forme plus concentrée, comme le cri et l'apostrophe semblent l'exiger 1.

Les autres cas ont tous des désinences fortes. Quelques-unes d'entre elles sont plus amples, et par leur son large frappent assez l'oreille: elles réduisent le radical, mais non pas à sa plus simple expression; elles ne gardent pas l'accent, mais elles le fixent près d'elles, comme feraient des enclitiques; ce sont au duel: instr., dat., abl., et au plur.: instr., dat., abl., locat.

Les désinences des autres cas forts n'ont qu'une très-petite étendue;

<sup>1</sup> Voyez plus haut nos observations sur l'impératif.

mais elles attirent, en revanche, l'accent sur elles, et elles réduisent le radical à sa forme la plus simple. Il est évident que le génie de la langue a voulu suppléer à leur apparence un peu chétive par leur intensité; il a voulu les conserver et les relever; car dans ces petites syllabes sont renfermés des restes de pronoms et de prépositions, qui indiquent les rapports les plus intimes et quelquefois très-compliqués du verbe et du nom, et qui modifient ce dernier d'une manière sensible. Notons encore une fois l'hésitation de la langue à l'égard de l'accusatif, qui, au plur., compte parmi les cas forts. C'est peut être précisément la faiblesse extérieure de sa terminaison qui en est cause. Lorsque l'accusatif et le nominatif ont le même son, ils paraissent avoir été accentués de même, comme dans navas qui répond à la fois à vais et à vaz; .

On trouve une dernière preuve de la justesse de notre théorie dans l'accentuation des substantifs oxytons en i et en u, comme nadī, fleuve, vad'ū, femme. Ils marquent les désinences faibles (nom., acc.) du svarita, pour mieux les distinguer des désinences fortes; ainsi: nadyās, les fleuves, mais nadyās, du fleuve, vad'vās, les femmes, mais vad'vās, de la femme On accentue de même nadyāū, deux fleuves, vad'vāu, deux femmes, et l'on conserve l'aigu au dat. sing.: nadyāí, au fleuve, vad'vāí, à la femme 2.

La théorie des désinences fortes et des désinences faibles de M. Bopp se trouve donc ètre trop étroite. Elle n'est vraie que dans les cas où la désinence la plus énergique a en même temps la forme la plus riche, où la désinence faible par l'idée a en même temps le son le plus faible. Les influences phouiques sont sans doute très-puissantes dans les langues primitives, mais il ne faut pas se laisser entraîner par elles jusqu'à nier l'influence virtuelle, et, pour ainsi dire, invisible de la pensée sur la forme.

### LE PRINCIPE DU DERNIER DÉTERMINANT AU COMMENCEMENT DES MOTS ET DANS LES PRÉFIXES.

Le principe du dernier déterminant dans l'accentuation dérive de la tendance des races primitives à se laisser dominer par la dernière impression qui venait frapper leurs sens, ou remuer leur esprit. Rien n'est plus opposé à ce principe que celui qui consiste à subordonner d'une manière toute abstraite une idée à une autre, et à faire ressortir le radical. Ce dernier doit faire son chemin comme il peut, ou plutôt il reste

Bopp, p. 18.

<sup>9</sup> Bopp, p. 14

immobile dans les idiomes les plus anciens, semblable à un centre répulsif que viennent éclairer tout autour des désinences, des syllabes formatives, des préfixes enfin, tous animés de la force vivace de l'accent. Lorsque le radical est accentué, ce n'est jamais commetel, c'est par quelque basard, par quelque circonstance particulière, comme lorsqu'il s'agit de faire contraster dans le même mot un sens abstrait et un sens concret, ou lorsque dans des dissyllabes et des trissyllabes la désinence est trop faible pour porter l'idée et l'accent, ou enfin lorsque le guna vient à modifier en dernier lieu la racine, en nuançant la pensée qu'elle renferme.

L'accentuation des préfixes dans des mots d'une certaine étendue est un fait propre au sanscrit, parce qu'en grec, et bien plus encore en latin. l'accent a été attiré par les dernières syllabes du mot, et déterminé par leur valeur prosodique. Toutefois, cette accentuation n'a rien de très-favorable au système de M. Bopp; elle est conforme en tout au principe que nous défendons. Ecartons les composés Bahu-wrihi, comme ne trouvant pas leur place ici, et comme avant été traités plus haut 1. Ils relèvent, on le sait déjà, par l'accent, le premier élément du mot, mais nullement la 1re syllabe. Glissons rapidement sur la préposition 2, l'augment et même le redoublement dans les verbes désidératifs. Personne ne niera que tous les trois ne déterminent en dernier lieu le mot et surtout le verbe devant lequel ils se trouvent placés; qu'ainsi, l'accent leur revient de droit en vertu de la théorie que nous soutenons. Mais nous n'entendons pas dire par là que ces syllabes renferment ou doivent rensermer en même temps l'idée principale du mot. Vainement M. Bopp voudrait-il nous attribuer une vue aussi erronée. On dirait qu'à ses veux le redoublement est bien réellement la syllabe la plus importante de búb'ōd'is'āmi (je désire savoir), parce qu'elle donne au verbe son caractère de désidératif : mais, ajoute-t-il, il ne saurait considérer cette circonstance comme décisive, puisque les verbes tis't'ami, g'ig'rāmi (isteu:, olfacio) ont pareillement l'accent toujours sur le redoublement, que dádāmi (δίδωμι) l'v a fréquemment, sans que la nouvelle syllabe renferme une idée nouvelle 3. Est-il besoin de faire observer que l'instinct de la langue, en redoublant une racine verbale, ne cherche pas à créer des verbes désidératifs, ou simplement des parfaits, des présents, etc.? L'instinct est au-dessous ou au-dessus de ces catégories philosophiques; il ne veut que donner une force nouvelle à la pensée, v

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les noms de nombre depuis 10 à 20 rentrent dans la catégorie des bahuwrihi, sans en excepter trayó-dasa (treize), où sous l'influence du dernier elément l'accent descend sur la deuxième syllabe de trayas, trois,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Vgl. Gr., p. 1410.

<sup>5</sup> Bopp, p. 63.

introduire une nuance de plus. Il peut donc se servir quelquefois du redoublement pour exprimer l'idée de durée, de stabilité inhérente au présent, comme il s'est servi le plus souvent de syllabes formatives, du ouna, de la nasalation pour atteindre le même but. La langue, à une époque plus avancée, ne se rendit plus compte de ses premiers tàtonnements: et comme le redoublement était devenu le signe caractéristique du verbe désidératif encore plus que du parfait, elle le méconnut souvent au présent. Les verbes de la 5me classe flottent entre la conjugaison de ceux qui appartiennent à la 1re et de ceux qui appartiennent à la 2me. Dans dádāmi, dádati, l'accent marque la syllabe du redoublement; mais dad-más = 1. damus est forme comme dvis'-más, c'est-àdire comme venant d'une racine dad. Dádī-ya (διδείωπ) est accentué conformément à la règle; mais dans dad-jam (διδείκη) reparait l'accentuation de dad-más. Tís't'āmi et g'íg'rāmi conservent, il est vrai, l'accent sur la syllabe du redoublement, mais ils suivent généralement l'analogie de la 1<sup>re</sup> conjugaison, en abrégeant la voyelle radicale, comme si elle était une simple voyelle formative. Enfin, dans bib'armi (rac. br), je porte, g'uhomi (rac. hu), je sacrifie,  $bib'\bar{e}mi$  (r. b'i), je crains,  $g'ihr\bar{e}mi$ (r. hri), j'ai honte, g'ag'anmi, j'engendre, dad'anmi, je porte des fruits, mamádmi, je réjouis, l'accent a fini par quitter la syllabe du redoublement dans les personnes à désinences faibles, pour se fixer sur le radical. Nous disons qu'il a fini par là : e'est que des passages tirés du Samaveda et du Rig-Veda (bib'ars'i) prouvent que cette accentuation n'est pas l'accentuation primitive, et que celle-ci n'a disparu qu'après une époque de doute et de fluctuation .

A l'époque classique de la langue indoue, le parfait lui-même n'avait plus l'accent sur la syllabe du redoublement 2. On accentuait rirēc'a, tutōda. La cause du déplacement de l'accent primitif, selon nous, est dans le guna, par lequel l'instinct de la langue, dans une pensée de protection, a fortifié la voyelle radicale. Or, ce guna est, dans une foule de cas, d'une origine relativement récente. A côté de susvápa, tatàna existent les formes susvápa, tatána (τίτονα). Dans les verbes dont le radical se termine par une voyelle, la langue a souvent hésité entre le guna et le wriddhi; de la rac. ni viennent nináya et nináya 3. Partout où apparaît le guna l'accent primitif doit disparaître, même dans le dialecte védique. Mais comme le parfait moyen, à cause de ses désinences fortes, n'admet le guna nulle part, nous ne sommes pas surpris que de nombreux passages tirés des Védas nous fassent connaître des formes du parfait moyen, qui ont conservé l'accent primitif, par

<sup>&#</sup>x27; Bopp, p. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, p. 118, 119.

<sup>3</sup> Bopp, Krit. Gramm. der Sanskritaspr., p. 216.

ex. dådṛs'-ē, j'ai été vu, dådṛs'-rē, ils ont été vus, īs'irē, ils ont régné. Sisratus, tous les deux sont allés, est un exemple isolé, où le parf. actif garde l'accent sur le redoublement. C'est seulement par l'absence du guna qu'on peut expliquer ce fait curieux, laissé sans explication par M. Bopp.

On sait que les préfixes se lient bien moins au corps des mots que les désinences. L'augment et le redoublement sont, à tout prendre, des préfixes. Ce sont des instruments de synthèse, que les langues n'ont pas employés longtemps: le progrès de l'analyse les rendit superflus de bonne houre. L'augment, quoique toujours marqué de l'accent, lorsque l'a privatif l'est moins régulièrement, peut déjà être supprimé en sanscrit, comme il le fut si souvent dans le dialecte ionien. Le redoublement, plus robuste, se maintint en grec, mais le grec y substitua à la vovelle radicale du verbe invariablement un e, c'est-à-dire la vovelle la plus faible de toutes. Le latin et le gothique n'ont conservé le redoublement que dans quelques rares exemples. Le sanscrit n'indique cette marche future des langues que nar un léger déplacement de l'accent. C'est une très-petite défaite du principe du dernier déterminant; mais c'est une défaite; encore peut-elle s'expliquer dans un très-grand nombre de cas par un guna, peut-être plus récent que le redoublement. Seulement ou se tromperait en croyant que le principe plus abstrait, qui accentue le radical, en eût profité. L'accent, après avoir quitté le poste fixe du redoublement, retombe sous la loi qui régit les désinences fortes et les désinences faibles, comme il est aisé de s'en convaincre par le tableau de M. Bopp 1. On sait que la même chose arrive à l'aoriste, lorsque l'augment a été retranché (V. plus haut, p. 556) 2.

Toutefois, nous ne pouvons admettre que le grec soit supérieur au sanscrit dans l'accentuation de τέτοφα, πέφηνα, etc. Si l'accent atteint ici la syllabe du redoublement, ce n'est qu'en vertu de la loi prosodique, qui permet à l'accent de se reporter en arrière sur l'antépénultième, si la dernière syllabe du mot est brève, et qu'elle n'attire pas l'accent ellemème. C'est ainsi que δόσω n'est pas supérieur à dasyāmi; au contraire, c'est dans φθερῶ, φανῶ, etc., que l'accent primitif s'est nieux conservé. Nons ne prétendons pas non plus établir la prédominance du principe du dernier déterminant dans la conjugaison grecque. Nulle part l'action de ce principe, si puissant en sanscrit, ne se montre plus faible 3. Les terminaisons y ont perdu leur vitalité, le système entier est devenn un mécanisme régulier, dont les divers éléments échappent désormais à la con-

<sup>1</sup> Bopp, p. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> On peut comparer aussi les adjectifs en eyas qui ont l'accent ou sur la première syllabe, lorsqu'elle a pris le wriddhi, ou bien sur la désinence, p. 360.

Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 98.

science de la langue. Il suffisait au grec de reconnaître dans δώσω, δέδωμα, le futur au sigma, le parfait au redoublement, etc. Il n'était pas besoin d'indiquer l'origine de ces formes par les nuances plus délicates de l'accentuation. Celles-ci se retrouvent pourtant dans quelques formes de l'optatif, dans deux modes de l'aor. 2 (τυπών, τυπεῖν) et du parf. (τετυφώς, τετυφέγαι). Elles se retrouvent dans la déclinaison des noms et pronoms, puisque souvent les désinences fortes y ont l'accent. Mais c'est surtout dans les terminaisons des substantifs, lorsqu'elles marquent un agent mâle (βασιλεύς, σωτής, ήγεμών), ou qu'elles font ressortir quelque autre notion accessoire, comme dans les diminutifs (κρωθύλος, τροχίλος), etc., et, plus particulièrement, dans les terminaisons virtuelles des adjectifs 1, et dans les participes (τυπών, τετυφώς, τυφθείς, τετυμμένος), qu'éclate, fort encore et vivace, le principe du dernier déterminant.

#### NOTE SUR LES COMPOSÉS 2.

Les grammairiens indous distinguent six classes de composés, parmi lesquels les possessifs ou bahu-wrihi occupent le second rang. Il en a été question plus haut.

La première est celle des dvandva ou copulatifs: ce sont des agrégats de plusieurs noms, que l'imagination indoue s'efforce d'élever à l'unité. Ils ont la forme du duel, quand ils se composent de deux mots, par ex.:  $s\bar{u}rja-c'andramds\bar{a}u$ , soleil et lune. On le voit, ce n'est pas de la composition, c'est de la parathèse. Aussi l'accent reste-t-il au dernier membre, à moins que tous ne conservent le leur, comme cela arrive souvent dans les Vèdes. C'est ainsi que le dvandva: fndra-wrihas-pati a trois accents; les infinitifs védiques kartarat, faire, hartarat, saisir, en ont deux  $^3$ . Ce ne sont pas encore des mots, ce n'en sont que les embryons. Par eux nous remontons aux premiers temps de la langue sanscrite.

La troisième classe est celle des déterminatifs (karmadhāraya); ils ont pour dernier membre un substantif ou adjectif, ultérieurement décrit et déterminé par le premier. L'accent s'y porte volontiers sur la désinence ou la seconde partie, comme dans divya-kusumás, céleste fleur, priya-b'āryā, chère épouse, saptars'áyas, les sept Rischis. Mais il est certain aussi que dans ces exemples le premier membre orne plutôt le second qu'il ne le modifie profondément. Il ne forme pas la partie essentielle du mot; it ne le détermine pas. Mais dans sú-prītas, fort aimé, dúr-dinam, mauvais jour, c'est-à-dire tempête, syená-patva, volant comme un faucon, le dernier déterminant et l'accent ont passé au premier membre.

<sup>&#</sup>x27; Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 117.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bopp, Vgl. Gramm., 1427 et suiv.

Accentuation dans les langues indo-européennes, p. 47.

La quatrième classe comprend les composés de dépendance (tatpurus'a), dans lesquels le premier membre est régi par le second, et se trouve à ce dernier dans le rapport d'un cas oblique. Tous ces mots accentuent le second élément, qui renferme à peu près toujours une notion verbale.  $L\bar{o}ka$ - $p\bar{a}l\acute{a}s$ =mundi custos,  $d'ar\bar{a}-d'ar\acute{a}s$ =terram ferens, mad'u- $p\acute{a}s$ =mel bibens, apis,  $g\bar{o}-d'uk$ =l. bovem mulgens, bubulco,  $n\bar{a}u$ -stas = in navi stans,  $r\bar{a}g'a$ -putras=a rege procreatus, regis filius, sont accentués comme  $\sigma$ - $aux_1 = \sigma$ - $aux_2 = \sigma$ - $aux_1 = \sigma$ -a

La cinquième classe, celle des collectifs ou dvigu, comprend des substantifs déterminés par un nom de nombre qui les précède. Ces mots neutres ou féminins sont oxytons, par ex.: tri-gunam, les trois qualités (importantes), c'alur-yugam, les quatre époques, pañc'endriyam, les cinq sens, pañc'agni, les cinq feux'), tri-lōhi, les trois mondes. Il n'est pas besoin d'expliquer cette accentuation par la préférence que le sanscrit accorde à l'oxytonie. Cette préférence elle-même provient d'ailleurs de la tendance de la langue à chercher le dernier déterminant à la fin du mot. Il est certain qu'ici les noms de nombre n'ont pas leur importance habituelle: au fond, ils ne déterminent rien. Une armée peut compter dix, cinquante, cent mille hommes: mais l'homme n'a que cinq sens; et pour les Indons il y avait trois mondes et cinq feux, comme pour nous il y a cinq continents et deux pôles.

La sixième classe est celle des composés adverbiaux (avyayī būva). Leur premier membre est une préposition devenue proclitique, ou l'adverbe yūt'a (comme), ou l'a privatif; le second, un substantif qui ne conserve pas son genre habituel, mais se transforme invariablement en neutre. Cette transformation n'a lieu de nous étonner que pour ceux dont le premier membre est un a privatif. Voici des exemples: yūt'a-s'radd'ām (comme confiance, c'est-à-dire conformément à la confiance), anu-ks'anām (à l'instant, mot à mot: post momentum), ati-mūtrām (outre mesure), praty-ahām (journel-lement, de prati, vers, et āhan, jour), a-sańs'ayām (sans doute, mot à mot: non doute).

On le voit, dans les composés comme dans la conjugaison, comme dans la déclinaison, c'est la loi du dernier déterminant, et nulle autre, qui règne.

#### CONCLUSION.

Nous ne terminerons pas ce trop long examen, sans avoir exprimé notre vive satisfaction de voir enfin l'accentuation sanscrite révélée au monde savant. Nous croyons y reconnaître la marche souple et élastique de la pensée humaine dans sa première jeunesse, lorsqu'elle commence

<sup>1</sup> Bopp, Vgl. Gramm., p. 1450, dans la note.

à marquer ses pas dans la matière flexible de la langue naissante. Cette marche n'est pas encore gênée par les barrières de la quantité, ni alour-die par la roideur d'un accent logique. Rien n'est plus contraire, à coup sûr, que le hasard à l'instinct qui la guidait. Mais ceux même qui admettraient le hasard seraient ramenés fatalement à la loi du dernier déterminant, dans laquelle ils verront peut-être tout d'abord l'absolutisme du caprice. Ils auront beau nier qu'il n'y ait de la raison dans ces sensations rapides, dans ces impressions dernières, si fugitives; nous ne leur demanderons qu'une concession: qu'ils accordent que ce soient elles qui mènent la course vagabonde de l'accent. S'ils ne le veulent pas, qu'ils indiquent un autre principe, une règle meilleure. Nous attendrons

leur réponse sans inquiétude.

Ce n'est pas au hasard que pouvait s'arrêter un homme comme M. Bopp, qui a passé sa vie à rechercher, à découvrir, à décrire ces grandes et belles lois qui ont présidé à la synthèse des langues. Mais, traitant en passant un sujet qui, comparé à ses grands travaux, lui paraissait petit, et confiant dans ce tact sûr, dans ce génie divinateur à l'aide desquels il avait percé tant de fois les ténèbres qui couvrent les premiers temps du langage humain, il a voulu en finir avec le chaos de l'accentuation sanscrite par un coup d'autorité. Il a tranché le nœud, il ne l'a pas dénoué. Il a imposé à la langue indoue, qui y répugne, cette loi préconçue, arbitraire, qui laisse debout toutes les disficultés, et met au grand jour, sans les concilier, toutes les contradictions. M. Bopp a été hardi, il a pu l'être; sa vaste érudition, ses grands succès, sa supériorité reconnue lui en donnaient le droit. Nous ne pouvions pas nous prévaloir de ce droit, faibles que nous sommes. Si, néanmoins, nous avons été plus près de la vérité, nous devrons cet avantage à notre timidité même. Respectueux pour le noble et délicat organisme de la langue, surveillant ses pulsations secrètes, et soumis à ses apparentes excentricités, nous nous sommes efforcés de maintenir la règle au milieu des écarts de la liberté, et d'établir l'unité du principe au-dessus de la variété des faits qui l'obscurcissent et des exceptions qui le confirment en le combattant. Puissions-nous avoir réussi !

# TABLE DES MATIÈRES.

| DÉDICACE                                                          | v   |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| AVANT-PROPOS                                                      | vii |
| CHAP. I. — Du son et de la nature de l'accent latin               | 1   |
| Nature de l'accent en général                                     | ib. |
| Le son de l'accent antique et le son de l'accent moderne          | 3   |
| L'aigu et le grave                                                | 6   |
| L'accent circonflexe                                              | 9   |
| L'anticirconflexe                                                 | 12  |
| L'accent moyen                                                    | 13  |
| L'ensemble du mot accentué                                        | 15  |
| Снар. II. — Règles générales de l'accentuation latine             | 17  |
| A. Règles                                                         | ib  |
| Rapport entre la quantité et l'accent en latin, en grec et dans   |     |
| les langues germaniques                                           | 20  |
| Barytonie de la langue latine                                     | 23  |
| Rôle de la pénultième et de la finale dans l'accentuation latine. | 24  |
| B. De la quantité des voyelles dans les syllabes longues par po-  |     |
| sition                                                            | 27  |
| Deux consonnes précédées d'une voyelle contracte                  | 28  |
| Deux consonnes rapprochées par l'élision d'une voyelle            | 29  |
| Deux consonnes appartenant l'une au radical, l'autre au           |     |
| suffixe                                                           | ib  |
| Indice fourni par l'affaiblissement de l'a                        | 30  |
| Allongement des voyelles suivies des consonnes ns et nf           | 31  |
| Une voyelle suivie de ss                                          | 34  |
| Nominatifs terminés par deux consonnes                            | 35  |
| Deux consonnes rapprochées par la conjugaison, particu-           |     |
| lièrement dans les participes parfaits                            | 3€  |
| Снар. III. — Règles particulières de l'accentuation latine        | 44  |
| Mots composés                                                     | 45  |
| Particules enclitiques                                            | 50  |
| Particules proclitiques                                           | 53  |

| Distinctions                                                      | 58  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Mots abrégés                                                      | 60  |
| Mots empruntés au grec                                            | 63  |
| CHAP. IV Du rôle de l'accent tonique dans les vers latins         | 66  |
| Notions préliminaires                                             | ib  |
| L'hexamètre épique                                                | 73  |
| L'iambe et le trochée des comiques latins                         | 77  |
| Le vers saturnien                                                 | 90  |
| Note sur les mots arsis et thesis                                 | 98  |
| Note sur la place que les mots terminés par une brève             |     |
| occupent dans l'ïambe et le trochée latins                        | 101 |
| Note sur quelques vers saturniens                                 | 104 |
| CHAP. V. — Origines de l'accent latin                             | 105 |
| A. Comparaison de l'accentuation latine avec l'accentuation san-  |     |
| scrite, grecque et germanique                                     | ib. |
| B. Traces d'une accentuation plus ancienne dans la langue latine. | 109 |
| Mots anciennement accentués sur l'antépénultième, malgré          |     |
| la longueur de la pénultième                                      | 120 |
| Abréviation d'une pénultième longue avec le secours de            |     |
| l'accent                                                          | ib. |
| Suppression d'une pénultième longue avec le secours de            |     |
| l'accent                                                          | 124 |
| Ancien accent sur la quatrième avant la fin                       | 126 |
| Ancien accent sur une pénultième brève plus tard supprimée        |     |
| ou allongée                                                       | 127 |
| Anciens mots oxytons                                              | 130 |
| CHAP. VI. — Changements opérés dans les mots latins par le besoin |     |
| d'une plus grande unité                                           | 132 |
| Contraction.                                                      | ib. |
| Synérèse                                                          | 134 |
| Composition.                                                      | 137 |
| Modification de la voyelle radicale dans les mots composés        |     |
| avec des prépositions ou des préfixes                             | 138 |
| Assimilation des voyelles                                         | 143 |
| Assimilation des consonnes                                        | 148 |
|                                                                   | 140 |
| Comparaison. L'individualité des mots encore très-faible          | .,  |
| en sanscrit                                                       | ib. |

| Comparaison. L'individualité des mots assurée en grec.  Assimilation très-puissante à l'intérieur des mots latius.  Indépendance et individualité des mots latius fortement caractérisées. | 151<br>ib.<br>152        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Règles de l'assimilation dans les mots latins. Assimilation progressive, régressive, partielle, assimilation des préfixes. Un mot sur le grand nombre de syllabes longues en latin         | 153<br>158               |
| HAP. VII. — Changements opérés dans l'intérieur des mots par l'influence de l'accent                                                                                                       | 162                      |
| A. Syllabe accentuée                                                                                                                                                                       | <i>ib</i> .<br>165       |
| Diminution du poids de la voyelle dans la syllabe qui précède l'aiguë                                                                                                                      | ib.<br>166               |
| l'aiguë                                                                                                                                                                                    | 167<br>169<br>170        |
| Aphérèse                                                                                                                                                                                   | 172<br>174               |
| Influence de l'accent sur la pénultième. Affaiblissement                                                                                                                                   | 176<br>177<br>178<br>180 |
| Conjugaison latine                                                                                                                                                                         | 182<br>183<br>188<br>193 |
| Affaiblissement de la finale dans les autres parties du discours.  Apocope d'une consonne                                                                                                  | 194<br>195<br>197<br>199 |
| CHAP. VIII. — Histoire de l'accent latin depuis l'époque des premiers poëtes, jusqu'au second siècle de notre ère                                                                          | 201                      |
| A Abréviatione irrégulières                                                                                                                                                                | 202                      |

| Prononciation irrationnelle                                        | 201 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Son faible des consonnes finales                                   | 208 |
| M final supprimé                                                   | 209 |
| S final supprimé                                                   | 210 |
| T final émoussé                                                    | 213 |
| Abréviation irrégulière de la finale de dissyllabes ïambiques.     | 215 |
| B. Longues primitives conservées par les anciens poëtes            | 217 |
| C. Les abréviations et les contractions violentes n'appartiennent  |     |
| pas seulement aux poëtes comiques                                  | 222 |
| D. Solution du problème. Analogues dans les langues modernes.      | 224 |
| E. Progrès de la versification latine. Raffermissement de la quan- |     |
| tité                                                               | 230 |
| Synérèses, synalèphes, élisions violentes évitées                  | 232 |
| Hiatus proscrit                                                    | 234 |
| F. Une accentuation plus énergique et l'observation stricte de la  |     |
| quantité conciliées par les poëtes classiques                      | 236 |
| Traces de l'énergie plus grande de l'accent du temps d'Au-         |     |
| guste. Allongement de syllabes douteuses                           | 237 |
| Abréviation de prélixes originairement longs                       | 239 |
| Chute de l'hexamètre                                               | 240 |
| Chute du senaire                                                   | 242 |
| Fin des pentamètres et des anapestes                               | 218 |
| La ruine de la quantité est un fait organique                      | 249 |
| CHAP. IX L'accent latin aux derniers siècles de l'empire d'Occi-   |     |
| dent,                                                              | 253 |
| Obscurcissement graduel de la quantité. Témoignages directs.       | 255 |
| Vers des poëtes savants                                            | 257 |
| Rhythmes populaires et chrétiens.                                  | 260 |
| Parodie du vers héroïque                                           | 264 |
| Origine du vers de dix syllabes                                    | 267 |
|                                                                    |     |
| Note sur une inscription de Constantine                            | 271 |
| CHAP. X. — De l'accent latin dans les langues romanes              | 274 |
| A. Place de l'accent                                               | ib. |
| I. Fermeté de l'accent aucien dans les langues modernes            | ib. |
| II. Déplacement de l'accent ancieu ,                               | 275 |
| Déplacement d'accent commun à toutes les langues ro-               |     |
| W10 N 02                                                           | 976 |

| Déplacement irrégulier de l'accent, surtout dans le pro-           |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| vençal et le français                                              | 280        |
| B. Son de l'accent latin dans les idiomes néo-latins               | 281        |
| Son de l'accent français                                           | 283        |
| c. Changements opérés par l'accent latin dans les mots modernes.   | 284        |
| I. Influence de l'accent sur la syllabe accentuée                  | ib.        |
| II. Influence de l'accent sur les syllabes qui suivent la syllabe  |            |
| accentuée                                                          | 287        |
| III. Influence de l'accent sur les syllabes qui précèdent la syl-  | 200        |
| labe accentuée                                                     | 288<br>291 |
| Conclusion                                                         | 291        |
| CHAP. XI. — Des inscriptions accentuées                            | 293        |
| Introduction                                                       | ib.        |
| Première série d'inscriptions                                      | 298        |
| Résultats. Variations de l'orthographe latine                      | 312        |
| Deuxième série d'inscriptions                                      | 324        |
| Troisième série d'inscriptions                                     | 339        |
| APPENDICE L'accent sanscrit et le principe du dernier déterminant. | 349        |
| Son de l'accent sanscrit                                           | 350        |
| L'accent de la première syllabe n'est pas le plus énergique        | 35 t       |
| L'accent de la première syllabe n'est pas prépondérant en          |            |
| sanscrit. Les oxytons y sont plus nombreux qu'en gree.             | 354        |
| L'accent de la première syllabe n'est pas l'accent le plus ancien. | 360        |
| Origines du principe du dernier déterminant. Incertitudes          | 300        |
| de l'accentuation primitive                                        | 361        |
| Le principe du dernier déterminant dans la conjugaison             | 364        |
| Théorie des désinences fortes et des désinences faibles du         |            |
| verbe. Cas forts et cas faibles du nom                             | 366        |
| Le principe du dernier déterminant au commencement des             |            |
| mots et dans les préfixes. ,                                       | 371        |
| Note sur les mots camposés                                         | 375        |
| Conclusion                                                         | 376        |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.



PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

H&SS A 94

## A LA MÊME LIBRAIRIE.

BAUDRY. Grammaire sanscrite, Résumé élémentaire de la th grammaticales en sanscrit. 1853, in-12 (V. EGGER).

CORPUS GRAMMATICORUM LATINORUM VETERUM, O suit ac potiorem lectionis varietatem adjecit F. Lindemai in-4.

EGGER, membre de l'Institut, professeur suppléant à la Fa maître de conférences à l'école Normale supérieure. Intr de littérature grecque. Essai sur l'histoire de la critique che de la Poétique d'Aristote et d'extraits de ses problèmes, française et commentaires, 1849, 1 gros vol. in-8.

Ouvrage adopté par le Conseil de l'instruction publique.

Apollonius Dyscole. Essai sur l'histoire des théories grai l'antiquité. 1854, in-8.

28 Après avoir, dans son Essai sur la Critique chez les Grecs, gr.

Poètique d'Aristote, l'Histoire sommaire des théories des rhéteurs et des philosophes grecs sur le heau, M. Egger, dans son travail sur Apollonius Dyscole, a voulu mettre en lumière les théories (trop peu connues jusqu'ici, des principaux grammairiens de l'antiquité sur la philosophie du langage. S'étant avant tout donné pour tâche d'exposer les doctrines d'Apollonius, qui sont le dernier effort de l'esprit grec sur ces difficiles matières, l'auteur en a pourtant rapproché, soit les idées des écrivains qui furent, directement ou indirectement, les maîtres du célèbre philologne alexandrin, soit les théories grammaticales qui forment transition entre l'antiquité classique et la renaissance. Ces deux livres de M. Egger se complétent ainsi l'un par l'autre, et officent auteur production de la livia un ensemble d'études tout à fait neuves sur une des plus intéressantes parties de la littérature grecque.

Notions élémentaires de Grammaire comparée, pour servir à l'étude des trois langues classiques grecque, latine\_et française, ouvrage rédigé sur l'invitation du ministre de l'instruction publique, conformément au nouveau programme officiel. 4º édition. 1854, 1 vol. in-12.

AONORAT. Dictionnaire Proyencal-Français, ou Dictionnaire de la langue doc, ancienne et moderne, suivi d'un Vocabulaire français-provençal, contenant : 1º Tous les mots que ses différents dialectes ont pu connaître (près de 107.202); leur prononciation figurée, leurs synonymes, leurs équiva-lents italiens, espagnols, portugais, catalans, allemands, etc.; quand ils ont le même radical, leurs définitions et leurs étymologies, etc. 1846-1850. 4 vol. in-4.

Les travaux de MM. Raynouard et de Fauriel font apprécier l'importance d'un tel Dictionnaire pour quiconque veut connaître les beautes de la langue provençale et lire avec fruit les auteurs qui ont rendu si attrayante cette langue poétique; ce Dictionnaire, étant le plus complet de tous ceux publiès jusqu'à ce jour, doit donc nécessairement trouver sa place dans les bibliothèques publiques de la France et de l'étranges, chez les amateurs de la littérature des troubadours, d'abord par son mérite, et ensuite par la modicité de son priz, qui a été réduit, afin de le rendre accessible à tous les col·lecteurs d'anyrages inemistiques lecteurs d'ouvrages linguistiques.

OBRY. Etude historique et philosophique sur le Participe passé français et sur les verbes auxiliaires, 1852, in-8,

RENAN. Histoire générale et système comparé des langues sémitiques. Ou-vrage couronné par l'Institut. — Première partie : Histoire générale des langues sémitiques, 1855. 1 fort vol. grand in-8. 12 fr.

Averroës et l'averroïsme, essai historique, 1852, in-8.

- Éclaircissements tirés des langues sémitiques sur quelques points de la prononciation greeque. 1849. in-8 2 fr.

- De l'origine du Langage, 1848, in-8.

15

90

щ

SH 22

BAY 06

NGE

DOWNSVI

A

- Suida Lexicon Grace et Latine ad fidem optimorum librorum exactum post T. Gaisfordum recensuit et annotatione critica instruxit G. Bernardy. 1853, 2 vol. in-4.

DE ROZIÈRE et E. CHATEL. Table générale et méthodique des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, publice en 1791, par Laverdy, nouvelle édition, revne, corrigée et considérablement augmentée, contenant l'indication des Mémoires insérés dans celte collection, depuis son origine jusques et compris 1850. I vol. in-4. Imprimé sur papier collé propre à recevoir des notes. 25 fr.

TYPOGRAPHIE HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7. BATIGNOLLES Roulevard exteriour de l'aris.